

B. Pier, 479

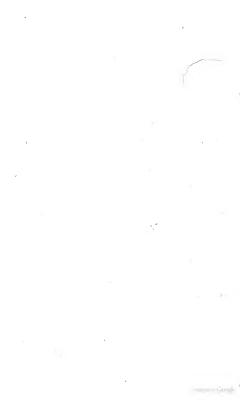

### NOUVEAUX FRAGMENS

# PHILOSOPHIQUES.

#### Ouvrages de M. Victor COUSIN, qui se trouvent la même Librairie.

- COURS DE PHILOSOPHIE, comprenant l'introduction générale à l'histoire de la philosophie. 1 fort vol. in-8, composé de 13 leçons, d'une table, et orné du portrait de l'auteur. Paris, 1828.
- FRÁGMENS PHILOSOPHIQUES. 1 vol. in-8. 1826. 7 fr. 50 c. OEUVRES COMPLÉTES DE PLATON, traduites du gree en français, accompagnées de notes, et précédées d'une introduction sur la philosophie de Platon. 5 vol. in-8. Le 6° est sous
- PROCLI PHILOSOPHI PLATONICI OPERA, e codd. Mss. biblioth. reg. Parisiensis, nunc primum edidit, lectionis varietate et commentariis illustravit Victor Cousin. 6 vol. in-8. 42 fr.

presse, Prix du vol. :

OEUVRES COMPLETES DE DESCARTES, avec des augmentations importantes de Lettres nouvelles, et la traduction de plusieurs ouvrages jusqu'ici non traduits. 11 vol. in-8, avec plauches. Prix du vol.:

#### SOUS PRESSE :

- MANUEL DE L'HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE, traduitde l'allemand de TENNEMANN, par Victor Cousin. 2 vol. in-8. 15 fr.
- OEUVRES COMPLÈTES DE THOMAS REID, chef de l'École écossaise, publiées par Th. Jouffroy, avec des fragmens de M. Royer-Collard. 6 vol. fa-8. Prix du vol. : 7 fr.
- ESQUISSES DE PHILOSOPHIE MORALE, par Dugald-Stewart, trad. de l'anglais par Th. Jouffry. 1 vol. in-8. 1826. 6 fc. ESSAIS PHILOSOPHIQUES, par Dugald-Stewart, trad. par Charles Huret. 1 vol. in-8. 1828.
  - ÉLÉMENS DE LA PHILOSOPHIE DE L'ESPRIT HUMAIN, par Dugald-Stewart. 3 vol.: les deux premiers trad. par Préout; le 3\* vol. par Farey, élève de l'école normale. 3 vol. in-8.
  - ESSAI SUR L'HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE EN FRANCE AU XIX SIÈCLE, par M. Damiron. 2 vol. in-8. 14 fr.

NOUVEAUX FRAGMENS

# PHILOSOPHIQUES,

PAR VICTOR COUSIN.



#### PARIS.

PICHON ET DIDIER, ÉDITEURS, LIBRAIRES-COMMISSIONNAIRES, QUAI DES AUGUSTINS, Nº 47.

SAUTELET ET Cle, aue DE alchelieu, Nº 1 ALEX. MESNIER,

M DCCC XXVIII.



### AVERTISSEMENT.

J'AI fait voir ailleurs comment la philosophie m'avait conduit elle-même à l'histoire de la philosophie, et quels ont été, depuis 1818; l'objet et la direction de mes travaux historiques. Parmi ces travaux, une traduction nouvelle de Platon et une édition complète des manuscrits de Proclus indiquent assez l'importance que j'attache à l'étude de la philosophie ancienne. Mais, indépendamment de ces deux longues et pénibles entreprises, le commerce assidu de l'antiquité philosophique m'engageait nés cessairement dans des recherches secondaires, plus ou moins étendues , ici sur des points importants et négliges qui se rencontraient sur ma route, la sur des philosophes célèbres dont le nom seul à survécu, tantôt sur des publications de la même nature faites en Allemagne dans ces derniers temps, tantôt enfin sur des manuscrits inédits de la bibliothèque royale de Paris. Ce sont ces dissertations, dont quelquesunes seulement avaient vu le jour, que je me suis avisé de recueillir, et que j'offre aujourd'hui au publie comme des fragments pour servir à l'étude de la philosophie ancienne, à peu près dans le genre des fragments que j'ai publiés il y a deux ans pour

servir à l'étude de la philosophie elle-même. Les premiers touchaient à toutes les questions particulières que doit embraser un système général; ceux-ci touchent aussi à toutes les époques et à toutes les écoles qu'embraserait une histoire complète de la philosophie ancienne; et comme je les ai mis ici dans un ordre chronologique, ils peuvent en quelque sorte préluder à une pareille histoire, et servir de pierres d'attente à un ouvrage plus considérable.

Toute science véritable, et l'histoire de la philosophie en est une, avance par deux mouvements opposés qui semblent s'exclure et qui pourtant sont également utiles, également nécessaires. Une science n'existe comme science qu'autant qu'elle forme une théorie, et il n'v a pas de théorie sans lois générales auxquelles se rapportent les faits particuliers. D'un autre côté, si toute théorie suppose des lois générales auxquelles les faits particuliers se coordonnent, elle suppose par conséquent des faits particuliers bien constatés et bien décrits qu'elle puisse légitimement rapporter à des lois générales. Ainsi la science vit à la fois de généralités et de détails. Les généralisations et les travaux de détail ont sans doute leurs inconvénients et leurs périls. Les généralisations peuvent précipiter dans des hypothèses arbitraires ; l'esprit de détail peut ensevelir dans des bagatelles insignifiantes. Mais il n'en est pas moins vrai que les détails sont la base de la science, que les généralités en sont l'àme, et qu'on la sert également par ces denx voies. Chaque individu suit l'une ou l'autre, selon l'instinct de sa nature. Il y a des natures scrupuleuses, patientes et pénétrantes qui sont plus

faites pour les détails, comme il y en a de plus hardies qui s'élancent aux généralisations. Parmi les siècles mêmes, les uns amassent des faits et des expériences, les autres bâtissent des théories. Et il en est des peuples comme des individus et des siècles : les talens sont aussi divers que les climats, et toutes ces diversités conspirent à l'harmonie de la science comme à celle du monde. La diversité en elle même est un bien; le mal est qu'elle se tourne en contradiction et en inimitié. C'est pourtant ce qui arrive. Les différentes capacités individuelles , les génies des différents siècles et des différents peuples s'accusent réciproquement. En métaphysique, par exemple, l'ontologiste dédaigne le psychologiste qui à son tourse moque de l'ontologiste; l'analyse fait la guerre à la synthèse, qui méprise l'analyse. Le dix-huitième siècle avec son génie négatif et critique, et son merveilleux talent de décomposition en tout genre, dénigre le dix - septième et le seizième siècles avec leurs vastes généralisations et leur synthèse puissante. La philosophie anglaise accuse la philosophie allemande d'un idéalisme extravagant, et celle-ci accuse la philosophie anglaise d'un empirisme mesquin et abject. Mon ambition connue serait de voir la France du dix-neuvième siècle à la tête et non à la suite des autres peuples, au centre du mouvement philosophique de l'Europe, non à tel ou tel point, quel qu'il soit, de sa circonférence; de voir l'idéalisme allemand et l'empirisme anglais cités en quelque sorte au tribunal du bon sens français, et là condamnés et contraînts à s'absoudre réciproquement, et à contracter une tardive et féconde alliance. Or l'éclec-

tisme est aussi de mise dans les travaux relatifs l'histoire. Là aussi les généralités n'excluent point. les détails, ni les détails les généralités. C'est une pusillanimité de sacrifier les généralités aux détails, qui dès lors manquent de sens : c'est une extravagance de sacrifier les détails aux généralités, qui dès lors ne sont plus que des réveries. Tout ce qui est bon et vrai peut et doit aller avec tout ce qui est vrai et bon. Seulement chaque chose a sa place et son heure. l'essaierai de porter un jour, à la chaire qui m'est rendue, une histoire générale de la philosophie ancienne, d'en montrer l'unité, de faire voir l'enchaînement et l'analogie des faits dont elle se compose, et qui en font une époque sul generis, avec les variétés essentielles qui donnent naissance à ses périodes diverses. Ici je présente d'avance à mes auditeurs, et à ceux qui s'intéressent à cette grande époque de l'histoire de la philosophie, un certain nombre de points particuliers de quelque importance que j'ai taché d'établir solidement, Cras altera mittam.

. Paris. 8 novembre 1828

#### DU VRAI COMMENCEMENT

DE L'HISTOIRE

## DE LA PHILOSOPHIE.

C'est une erreur grave de confondre l'histoire de la philosophie avec celle de l'esprit humain et de l'humanité. En effet toutes les pensées ne sont point des pensées philosophiques, à proprement parler, ni dans l'espèce ni dans l'individu. L'homme individuel pense de bonne heure, et ses facultés, dans leur culture la plus imparfaite, portent déjà des idées et des croyances de tout genre. Rien ne lui manque, dans son premier élan, pour atteindre à la vérité, ni en lui ni autour de lui ni au-dessus de lui. Le monde existe; Dieu existe; l'homme le sait, et se sait lui-même, s'il possède une seule idée. En contact avec toutes choses, l'instinct intellectuel dont il est doué s'applique à tout; et va d'abord aussi loin qu'il ira jamais. L'homme, il est vrai, ne débute point par poser des problèmes et par essayer de les résoudre : il voit, il sent, il conçoit, et il croit; et, des

le premier jour, son intelligence se développe de la manière la plus riche et la plus féconde : mais ce développement est tout spontané. Plus tard vient la réflexion, et avec elle la philosophie. Tandis que l'activité spontanée de l'intelligence se mêle et s'identifie avec les objets auxquels elle s'applique, et se teint pour ainsi dire de leurs couleurs, l'activité réfléchie s'en sépare; rentre en elle-même, et là, se prenant comme objet de son action, se demande compte de ce qu'elle a pensé, comment et pourquoi elle a ainsi pense, comment et pourquoi elle pense, convertissant en problème ce qui naguere était un fait, procédant avec méthode, quand auparavant elle obéissait à l'instinct, substituant à l'inspiration immédiate des conceptions progressives, et des systèmes aux croyances naturelles. En un mot, la réflexion crée la science là où la spontanéité avait produit la foi. C'est la différence de l'abstrait au concret, de l'analyse à la synthèse. Or, on ne peut nier que l'abstraction ne soit nécessairement précédée par une opération différente d'elle, que la synthèse ne soit antérieure à l'analyse, et que la foi n'ait devancé la science. La philosophie, fille de la réflexion, est donc un développement ultérieur de l'esprit humain, auquel sert de point de départ et de base un premier développement tout-à-fait distinct du second, au moins dans la formé. C'est ainsi que se passent les choses dans l'individu:

elles se passent de même dans l'espèce. L'à aussi une révelation immédiate découvre à l'intelligence les secrets des étres, l'éclaire comme d'en haut de lumières admirables; et tout d'abord y appose le secau des vérités éternelles. Antérieurement it out système, le genre humain pense, et, par les forces dont il est doné, atteint de lui-même et spontainément les verties étesnitelles, sans attendre le secure; tardif de la réflexion et des philosophes. Cette distinction est de la plus haute importance: et rec'éve la nature humaine, et met déjà de la limière et de la grandeur autour de son berceau, en même temps qu'elle signale un progrès régulier dans sa marche !

L'histoire de la philosophie n'est donc pas contemporaine de l'histoire de l'esprit humain. Celle-ci est beaucoup plus étendue que la première; elle n'est pas moins intéressante, mais elle est nécessairement plus obscure; car si la lumière réfléchie n'est pas toujours plus abondante que la lumière primitive, elle est plus nette et plus distincte, et laisse mieux voir les objets qu'elle éclaire tour à tour dans une direction déterminée d'avance pour la commodité du spectateur. Quand donc la philosophie remonte au-delà de

Voyez dans les Fragmens philosophiques (1826) le morecau intitulé: De la spontanéité et de la réflexion, et les quinze dernières pages de la préface.

l'époque où elle est née et s'enfonce dans les origines de la pensée humaine, elle sort de son domaine proprement dit, et court le risque de se perdre dans de profondes ténèbres. Son premier effort doit être de déterminer et de circonscrire lechamp de ses recherches; il est d'ailleurs assez étendu.

Par ces considérations, nous ne pouvons approuver les historiens de la philosophie qui, pour se placer à son origine, remontent jusqu'à celle du genre humain, et se livrent à des hypothèses arbitraires, totalement indifférentes et étrangères à leur vrai sujet. Confoudant sans cesse la pensée et la philosophie, ils demandent à l'état sauvage des systèmes où il n'y a que des croyances, et parce que, grâce à Dieu. nulle génération humaine n'est déshéritée d'intelligence, où il ne faut voir que des hommes, ils croient trouver des philosophes. L'historien de l'humanité et des religions, qui en sont le développement le plus immédiat, doit sans doute poursuivre les moindres vestiges de la pensée de l'homme sous les formes religienses les plus grossières; mais l'historien de la philosophie ne doit prendre la pensée qu'an point où elle se manifeste sous cette forme spéciale qui constitue la philosophie. On souffre de voir l'illustre Brücker divisant l'histoire de la philosophie en philosophie antédiluvienne et postdihivienne; dans cette dernière, distinguant

ce qu'il appelle la philosophie barbare d'avec la philosophie des Grecs; et dans cette dernière encore, distinguant plusieurs sortes de philosophie, la philosophie mythologique, la philosophie politique, et la philosophie artificielle, avant d'arriver à la philosophie proprement dite; enfin. dans un appendice sous le titre de philosophie exotique, cherchant dans l'Amérique des vestiges de philosophie, et, faute d'en trouver, nous racontant des mythes et des fables qui appartiennent bien, nous le répétons, à l'histoire de l'esprit humain, mais non pas à celle de la philosophie. Assurément personne ne rend plus justice que nous à ce respectable Brücker, si infatigable dans ses recherches, si exact dans ses citations. si scrupulcux dans ses jugemens, et qui a élevé le premier grand monument en l'honneur de la philosophie; mais ce monument serait plus admirable encore, si une ordonnance plus sévère cût retranché le luxe surabondant des constructions accessoires, et mené plus directement au sanetuaire.

Selon nous, il faut retrancher de l'histoire de la philosophie toutes les hypothèses turées d'un prétendu état sauvage, ou d'une civilisation première, supérieure aux civilisations qui l'ont suivie; car tout cela n'est pas même de l'histoire. Il ya plus; il, faudrait peut-être retrancher de l'histoire de la philosophie toute la première époque vraiment historique de l'humanité, c'est-à-dire l'époque orientale. En effet l'Orient, à le prendre en masse et dans ses rapports les plus généraux avec l'Occident, présente tous les caractères de cette spontanéité riche et puissante qui a précédé l'âge de la réflexion et de la philosophie dans l'espèce humaine. Dans l'Orient, tout est illumination, vue immédiate, dogme, symbole, mythologie. Sans doute il ne faut pas croire que toute réflexion et toute philosophie ait manqué à l'Orient; d'abord la chose est en soi impossible, ensuite les faits prouvent le contraire'; mais il est certain qu'en général, dans cette première époque du monde, il faut moins chercher des systèmes que des religions, des écoles que des sacerdoces. L'intelligence à son aurore a déjà tout entrevu, mais à travers un nuage; et, trop faible encore pour se soutenir contre ces intuitions puissantes, elle s'y abandonne et s'y confond, sans oser ni sans pouvoir les soumettre à l'examen et à un jugement méthodique. L'humanité joue alors, en quelque sorte, le moindre rôle dans ses propres, conceptions. Gigantesques et démesurées dans

Ontre 'le Bingonnal-Gita (ch. G. Schlegel, Bonn, 1823) et l'excellente analyse qu'en a donnée M. Guillaume de Humboldt (Berlin, 1826), voyx, les savans Ménoires de Calchrooke sur la Philosophie des Hindous, dans Le Transaction de la société satique de Londres (1827–1829), et las extraits exacts et éténdus que M. Abc-Remusst en a jusérés dans le Journal des Soriaus ( décembre 1825), servit 1826, mars et juilles 1838).

leurs obiets, elles accablent l'âme humaine, au lieu de l'élever et de l'affranchir. Ce grand univers, et le Dieu qui y est partout, laissent encore trop peu de place dans l'esprit de l'homme à l'homme lui-même. La pensée a déjà une portée immense, mais peu de liberté; et c'est précisément la liberté qui constitue la philosophie. Aussi, jetez un conn d'œil sur les monuments qui subsistent de ces vieux âges, vous n'y découvrez jamais le mouvement original d'une pensée particulière, mais l'empreinte d'une idée sans nom et presque sans date, si mystérieuse dans son origine, si imposante dans ses formes et dans tout son aspect, que même à la distance de tant de siècles la pensée individuelle ose à peine anjourd'hui s'y appliquer avec les procédés modernes, l'examiner et l'analyser comme le résultat d'une pensée semblable à elle. Le philosophe se sent en présence d'un monde qui n'est pas le sien, et qu'il ne peut comprendre que précisément à condition de déposer toutes ses habitudes, et de resaisir, dans le silence de la réflexion, ce sens de l'inspiration qui seul peut nous révéler le secret de la haute antiquité et des inspirations primitives. L'Orient, avec ses religions, son symbolisme universel et ses formidables sacerdoces. appartient au mythologue plus qu'au philosophe. Le philosophe fera donc bien de peu s'arrêter à l'Orient, et de se transporter d'abord en Grèce. En effet c'est surtout avec là Grèce que commence pour l'Immanité le sentiment et l'exercice de l'activité volontaire et libre, cette énergie individuelle qui ose regarder en face les dogmes régnans, cette réflexion solitaire qui fait abstraction de toutes choses, hormis d'elle-même, et se prend elle-même pour son point de départ et sa regle unique, c'est-à-dire la philosophie. C'est la Gréce qui a donné la philosophie au genre lumain : c'est donc en Grèce que commence l'histoire de la philosophie proprement dite, et c'est là qu'elle a son enfance, ses tâtonnemens et ses progrès. Tout ce qui précéde lui est étranger.

#### XÉNOPHANE,

FÓNDATEUR DE L'ÉCOLE D'ÉLÉE.

XENOPHANE, fondateur de l'école d'Élée, naquit, de l'aveu de tous les auteurs 1, à Colophon, colonie Ionienne de l'Asie-Mineure. Les uns le disent fils de Dexius 2 ou Dexinus 3, les autres d'Orthomène 4; cette dernière opinion a pour elle les meilleurs et les plus nombreux témoignages, et elle a généralement prévalu. Quant à la date précise de sa naissance, parmi bien des contradictions apparentes ou réelles, nous trouvons pourtant trois auteurs qui, malgré la différence d'écoles et d'époques, sont unanimes à cet égard. Sotion, au rapport de Diogène de Laërte 5; fait Xénophane contemporain d'Anaximandre, ce qui placerait à peu près sa naissancé vers la quarantième olympiade; or, Sotion, qui vivait près de deux siècles avant notre ère, qui avait voué toute sa vie à l'étude de l'histoire des premiers âges de la philosophie grecque, et qui

<sup>1</sup> Cicéron, De divinat., 1. Sextus, ed. Pabricius, in; 30. vn, 14, 47. Diogène, vs. 18. Strab., xsv, etc. — <sup>2</sup> Diog., ibid. — <sup>2</sup> Lucien, in Macrobit. — <sup>4</sup> Apollodore, selon Diogène. Voyet aussi le faux Origène, Philasophamena, éd. Ch. Walf, p. 94, Théodoret, Therap., Şerm. v, etc. — <sup>6</sup> Ibid.

était entouré, à Alexandrie, des plus riches documents historiques, est une autorité grave. Apollodore, qui était, comme Sotion, très-versé dans l'histoire de la philosophie, et vivait comme lui à Alexandrie, un siècle plus tard, fait aussi naître Xénophane, selon Clément d'Alexandrie1, à la quarantième olympiade. Enfin, deux siècles avant notre ère, Sextus, qui s'est beaucoup occupé du fondateur de l'école d'Élée et nous en a conservé de précieux fragments, met sans hésiter sanaissance a la même époque2. Voilà donc trois auteurs dignes de confiance, qui, s'accordant sur ce point, forment une autorité imposante. De plus, il ne faut pas oublier que Xénophane a vécu très-long-temps. Lucien le fait vivre quatre vingt-onze ans 3, et encore estce trop peu; car Diogène nous a conservé des vers dans lesquels Xénophane nous apprend lui-même quel était son âge au moment où il les composait; et cet âge est celui de quatre-vingtdouze ans 4. Et comme rien ne prouve que Xénophane soit mort immédiatement après avoir fait ces vers, on peut très-bien, avec Censorinus 5, le faire vivre un siècle, un peu plus ou un peu moins. Or, en partant de la date de la quarantième olympiade, avec Sotion, Apollodore et Sextus, et en nous donnant un siècle entier d'après Xénophane lui-même, nous avons

die natali, xv.

assez d'espace pour y placer tons les récits des auteurs et résondre leurs contradictions apparentes. En effet, un homme né à la quarantième olympiade, et qui a véen à peu près un siècle, a du voir la soixante-cinquième olympiade, Par conséquent il a très-bien pu venir à la soixante et unieme olympiade, comme l'attestent tous les auteurs, lui, Ionien d'origine, s'établir à Élée, dans une colonie Phocéenne de la Graude-Grèce, colonie récemment fondée, dont les habitans échappés anx désastres de toutes les autres colonies de l'Asie-Mineure, restés seuls libres, à force de courage et de dévouement, au milieu de la commune servitude, offraient un asile et une patrie à tous ceux de leurs compatriotes qui fuyaient lejoug des Perses. Il apu, à l'âge de quatre-vingt-douze ans, c'est-à-dire, à la soixantetroisième olympiade, composer les vers rapportés par Diogène. Et quand ce même Diogène dit que Xénophane fleurit vers la soixantième olympiade; rien de plus facile à admettre, en prenant la quarantieme pour date de sa naissance; car dans ce cas, il aurait fleuri à l'âge de quatre-vingts ans, ce qui devait être en effet la plus belle époque de son talent et de sa gloire, à l'en croire lui-même. Apollodore, dans le passage cité par Glément, après avoir dit que Xénophane naquit vers la quarantième olympiade, ajoute qu'il prolongea sa vic jusqu'au temps de Darius et de Cyrus; et le faux Origène dit à peu près la

même chose. Rien encore de plus facile à concevoir; car Cyrus était dans toute sa puissance vers la cinquante-huitième olympiade; et Darius étant monté sur le trône à la fin de la soixantequatrième, Xénophane a pu voir les commencemens de son regne. D'ailleurs le faux Origène ne fait mention que de Cyrus, Cependant on fait dire à Eusèbe que Xénophane est né dans la cinquante-sixième olympiade; et sur cette base on élève un long échafaudage chronologique que nous renverserons d'un seul mot : Eusèbe n'a pas dit que Xénophane naquit, mais qu'il fleurit à la cinquante-sixième olympiade, clarus habetur, ce qui est tont différent, et si différent que l'autorité d'Eusèbe est alors pour nous, et détruit l'opinion même que jusqu'ici elle paraissait appuyer. On cite encore des vers de Xénophane, rapportés par Athénée, où il parle de l'invasion des Perses; et de ces vers on tire la nécessité de le faire aller jusqu'à la bataille de Marathon et même au-delà, c'est-à-dire jusqu'à la soixantequinzième olympiade. Mais nous contestons le sens que l'on veut donner aux vers de Xénophane. Selon nous, ces vers ne font pas allusion à l'invasion du continent de la Grèce, mais bien à celle des côtes de l'Asie-Mineure, qui eut tant d'influence sur la destinée de sa première et de sa seconde patrie et sur l'histoire entière de sa vie:

Vaici ce qu'il faut diré auprès du feu pendant l'hiver, Couché mollement et bien repu, Ruvant du vin délicieux, et mangeant des pois chiches; Qui es-tu l'd'où es-tu l'quel âge as-tu, mon cher?. Quel âge avais-tu quand le Mèile arriva?

Tels sont les vers de Xénophane que nous a conservés Athénée 1. On y reconnaît un Ionien de cœur et d'habitude, qui, s'adressant à un habitant de la nouvelle colonie, releve le charme de la sécurité présente du souvenir de l'infortune passée, et, tranquille à Elée, s'entretient des désastres de Phocée avec un homme qui a grandi depuis ces malheurs, et dont il mesure l'age actuel sur celui qu'il pouvait avoir quand le Mède arriva. Quelle pouvait être l'invasion du Mede qui importat si-fort à-un homme d'Elée, sinon celle qui le regardait, c'est-à-dire l'expédition contre les colonies grecques de l'Asie-Mineure, et particulièrement contre Phocée. la mère patrie d'Élée? Hérodote , qui raconte cette expédition, la défense désespérée des Phocéens, leur finte nocturne, leurs aventures en Corse et en Sardaigne, et leur défaite par les Carthaginois, qui les força de se jeter sur les côtes de l'Italie et d'y fixer leurs pénates, Hérodote nous apprend qu'Harpagus, général de Cyrus et chef de l'expédition, quoiqu'il commandat les Perses, était Mède de nation. Il n'est donc pas impossible que l'expression : le Mède arriva, désigne tout simplement cet Harpagus, auteur

Liv. n. Ed. Schweighauser, T. 1, p. 209.

des maux de Phocée et d'Élée: Mais il est plus probable que c'est une expression générale qui désigne les Perses eux-mêmes, que l'on appelait alors Medes, témoin l'expression de guerre médique et les expressions latines dérivées de cellelà 1. Or, nous convenons bien que les Grecs du continent devaient appeler invasion médique celle qui fut suivie de la bataille de Marathon et de Salamine; mais ce n'est point ici un Grec du continent qui parle à un Grec du continent : c'est un Grec de l'Asie-Mineure qui parle à des Grecs de l'Asie-Mineure, pour lesquels le Perse ou le Mède ne peut être que celui qui les attaqua ét leur enleva leur patrie, événement terrible et mémorable, par lequel il était naturel que les hommes échappés à ce grand désastre, une fois tranquilles à Élée, comptassent les années de leurs enfans. Les vers de Xénophane, faits à Élèe, et adressés à un Éléate, ne peuvent donc désigner que l'invasion des Perses dans l'Asie-Mineure, et nullement la guerre médique proprement dite, celle qu'appellent ainsi les historiens et les poètes du continent. Cette interprétation, qui nous semble incontestable, resout les difficultés que l'on pourrait tirer contre nous des vers de Xénophane cités par Athénée; et par la tombe le seul argument plausible sur lequel repose, avec la fausse autorité d'Eusebe, tout

Horat. - Neu sinas Medos equitare inultes. Carm.,

l'édifice chronologique de Casaubon<sup>1</sup>, de Bayle<sup>2</sup>, de Dodwel<sup>3</sup>, de Feuerlin<sup>4</sup>, de Brucker<sup>5</sup> et de Harles<sup>6</sup>.

Nous avons vu que les témoignages en appe rence les plus opposés, bien examinés, se concilient et concourent au même résultat. Ce résultat, si bien appuyé, ne pent plus être ébranlé par la seule autorité de Timée, qui, selon Clément 7, fait naître Xénophane au temps de Hiéron, tyran de Sicile, et du poète Épicharme. Nous ne dissimulerons pas qu'il y a dans les Apoplithegmes8 de Plutarque une anecdote qui se rapporte à l'opinion de Timée. Xénophane, selon Plutarque, s'étant plaint à Hiéron de ne pouvoir nourrir deux serviteurs, celui-ci lui répondit: « Homère, que tu déchires, en nourrit, après sa mort, plus de dix mille. » Nous trouvons aussi dans la Métaphysique d'Aristote 9 unpassage duquel il résulterait qu'Épicharme avait dit de Xénophane: « Il a l'air d'avoir raison, mais il a tort. » D'abord il ne suit nullement de ce passage d'Aristote qu'Epicharme ait connu Xénophane, mais seulement qu'Épicharme a vécu dans un temps où la gloire de Xénophane remplissait

Sur Athén ft. — 2 Dictions, art. Xénaph. — De «cribus Greco» et Romano, c/el., dissert. iii. — Dictor. histor. philosophica de Xenaph. Alborf, 1729. — Heri, crit. phil., T., p. 143. — Biblioth. grace, T. 1, p. 64. — Atomat. i. — Ed. Reiske, T. vi, p. 669. — Ed. Brands, p. 79.

encore assez la Grèce pour qu'Epicharme mit de l'intérêt à lui lancer quelques traits satiriques. Pour l'opinion de Timée, elle est si étrange qu'elle se détruit elle-même. En effet, Hiéron et Épicharme sont à peu près de la soixantequinzième olympiade. Ajoutez un siècle pour la durée de la vie de Xénophane, et vous le faites aller jusqu'à Périclès et Socrate, ce qui n'a pas besoin d'être réfuté. Aussi, nul critique n'a-t-il adopté l'opinion de Timée, mais elle a eu du moins cette autorité, de faire méconnaître celle que nous avons exposée, et qui a pour elle l'accord et l'unanimité de tous les autres têmoignages; en sorte que, comme terme moyen, la plupart des critiques ont pris la fausse date d'Eusèbe. Meiners et Fülleborn, n'abordent pas même la difficulté. Tiedemann s'attache à la date certaine de la foudation de l'école d'Élée, qui n'a puêtre antérieure à celle de cette ville, c'està-dire à la soixante et unième olympiade. Tennemann, et d'après lui, Ernesti et Adelung se contentent de le faire naître à peu près au temps de Pythagore, ce qui ne décide rien. Carus et Eberhard placent sa naissance à la cinquante-sixième olympiade. Ast et Rixner la mettent 600 ans avant J. Christ, c'est-à-dire à la quarante-cinquième olympiade; mais on ne voit pas du tout pourquoi ils choisissent cette date arbitraire, et ils n'appuient leur opinion d'aucune préuve. Nous regrettons que M. Brandis, qui a donné sur l'école d'Élée l'ouvrage le plus étendu et le mieux fait que nous connaissions', exclusivement occupé des doctrines de cette école, en ait totalement négligé l'histoire extérieure à laquelle se rapportent les questions de chronologie. Et cependant les questions de chronologie, en apparence indifférentes, tiennent intimernent à l'histoire approfondie des écoles, puisque bien résolues elles mettent en évidence leurs relations, les emprunts qu'elles ont pu se faire réciproquement, et leurs liens historiques qui supposent tant d'antres liens.

La date de la naissence de Xénophane ainsi fixée, on s'oriente assez bien dals le reste de soni-histoire et de savie. Né à Colophon, à la quarantième olympiade (61 7 aus avant notre ère), tons les auteurs attestent qu'il quitta sa patrie, mais on ne sait trop à quelle époque, ni s'il la quitta yolontairement ou malgré lui. Il n'est pas impossible que. Xénophane, comme Pythagore, att fin lui-meine le spectacle de la servitude et de la corruption de son pays. Cependant, il est plus probable qu'il fut exilé, l'expression de Diogene<sup>2</sup>, répétée par tous les auteurs, supposant une perte que l'on n'a pas faite yolontairement, et qui nous est, imposée par le sort. Le méme Diogène nous apprend qu'après avoir quitté sa pa-



<sup>1</sup> Commentationum Eleaticarum pars prima, 1813

<sup>2</sup> Ibid. Exaction the maspidos.

trie, Xénophane vécut en Sicile, à Zancle et à Catane, Plus tard, et déjà vieux, il vint s'établir dans la colonie nouvelle d'Élée, sur les côtes de l'Italie, et l'établissement de cette colonie ayant eu lieu dans l'olympiade soixante-une (536 avant J.-C.), Xénophane, d'après notre calcul, ne devait pas avoir moins de quatrevingts ans, lorsqu'il se fixa à Elée, il eut des enfans qui moururent avant lui. Démétrius de Phalère, dans son traité de la vieillesse, et le stoicien Panætius, dans son traité de la tranquillité, racontent tous deux, an rapport de Diogène, qu'il ensevelit ses fils de ses propres mains, comme le firent Anaxagore et les pythagoriciens Parmeniscos et Orestades, selon Phavorinus dans le premier livre de ses Commentaires. Brucker voit dans ce fait une preuve de la pauvreté de Xénophane; mais Casailbon remarque fortbien que c'est seulement une preuve de force morale, une pratique pythagoricienne, et que c'est pour cela que, d'après Philostrate, Apollonius de Tyane, le second Pythagore, ensevelit luimême son père. L'anecdote racontée par Plutarque, réduite à sa juste valenr, prouve d'ailleurs assez bien quelle était la pauvreté de Xénophane. Il paraît qu'il vivait du métier de rhapsode; comme Homère et Hésiode; c'est ainsi du moins que nous entendons la phrase incertaine de

<sup>1</sup> Diog. , ibid.

Diogène'. Il est même probable qu'en sa qualité de rhapsode il alla réciter ses vers dans les cours de la Sicile; car, outre l'anecdote de Plutarque qui le met en rapport avec Hiéron, Diogène nous a conservé un mot de Xénophane qui atteste une certaine expérience des grands et des princes :« Il faut ne pas approcher des tyrans, ou le faire avec une extreme douceur.» Enfin, Timon, qui n'était pas facile en ce genre, loue sa bonne foi et son indépendance, et l'absout entièrement' du reproche d'entérement dogmatique qu'il fait à tous les philosophes.

On a souvent agité la question de savoir si Xénophane avait eu des maîtres, et quels avaient été

Popahode va eaurob. Feuerlin entend qu'il avait composé tant de vers , qu'il en avait fait des centons. Rossi ( Comment. Laert. Romar, 1783) ne voit dans autworte qu'une composition en vers. Fulleborn entend, comme nous, que Xénophane récitait ses vers, et il en conclut qu'il ne les écrivit pas, soupcon qui s'accorde très-bien avec le titre de premier écrivain philosophique que l'antiquité a donné à Anaxagore. Diog. 11, 3, 8. Clém. Alex.. Stromat. t. - D'ailleurs, si Xénophane allait récitant ses vers comme Homère, il ne les chantait pas; car Athénée (Liv. xu, éd. Schw., t. v, p. 293) nous apprend que Xénophane, comme Théognis, Solon, Phocylide et Periander, se contentait d'exprimer ses idées dans le langage du temps, c'est-à-dire en vers, mais ans y joindre aucun accompagnement musical; c'est ce caractère de sévérité qui sépare la poésir philosophique de la poésie ordinaire. - 2 Diog. et Sext., ibid.

ces maîtres. Selon Diogène, il n'en eut aucun; selon d'autres, il prit des leçons de Boton l'Athénien; et même quelques auteurs pensent qu'il étudia sous Archelaüs. Lucien appuie cette dernière opinion. L'Athénien Boton est parfaitement inconnu. Pour Archelaus, il s'agit de savoir si l'ou adopté sur la date de la naissance de Xénophane l'opinion de Timée ou celle de Sotion, d'Apollodore et de Sextus. Dans l'opinion de Timée, Xénophane aurait très-bien pu entendre Archelaus, un des maîtres de Socrate, car il aurait été le contemporain de ce dernier. Mais, dans notre calcul, la chose est absolument impossible. Diogène déclare qu'il s'écarta de Thales et de Pythagore, et qu'il critiqua séverement Épiménide. Il connaissait donc leurs systèmes s'il les rejeta. Il est en effet presque impossible qu'un homme né six cent dix-sept ans avant J. Christ, et qui vécut un siècle entier sur les côtes de l'Asie-Mineure, en Sicile et dans la Grande-Grèce, n'ait pas connu les philosophes dont la gloire remplissait et cette époque et ces contrées. La phrase célèbre de Platon qui semble faire remonter l'école éléatique plus haut encore que Xénophane, a fort embarrassé Heindorf, qui sur la foi de cette phrase cherche un philosophe éléatique antérieur à Xénophane, et ne le trouve point. M. Brandis sonpconne que Platon a voulu dire seulement que, même avant Xénophane, lesystème del'unité absolue avait dû se présenter à quelques esprits,

ce qui est très-vraisemblable, puisque l'idée de l'unité absolue est inhérente à l'esprit humain lui - même. Mais il nous semble qu'il n'est ici question ni d'un philosophe éléatique, ni de l'esprit humain et de penseurs inconnus, mais de l'école pythagoricienne qui renfermait le germe de l'école d'Élée', et qui peut en être considérée comme la mère. Toutefois nous ne trouvons dans l'antiquité aucun passage où il soit fait mention des rapports directs de Xénophane avec l'institut pythagorique dont parlent plusieurs modernes, si ce n'est peut-être celui que nous avons déjà cité, ou Diogène dit qu'il enterra ses enfans de ses propres mains. Mais si c'était là une coutôme pythagoricienne, elle était aussi pratiquée comme un exercice moral par des philosophes d'une école différente, et Diogène au même endroit raconte la même chose d'Anaxagore. Si donc avec son caractère indépendant et sa vie errante, Xéno-. phane n'eut pas de maîtres, à proprement parler, il s'instruisit librement à la grande école de son siècle. Il s'inspira de toutes les doctrines contemporaines, mais il ne s'asservit à aucune, et fonda lui-même un système qui suppose l'existence et la connaissance préalable de deux autres. En effet, nous verrous plus tard que le

Plat. Sophist. Ed. Heindorf, p. 367. Το δί παρ' ήρίν Ελεπειού έθνος άπο Εκνομάνους τε και έτι πρόσθευ αρξάμενον....

système de Xénophane tient du pythagorisme, et qu'il résume en même temps toute la philosophie ionienne antérieure et contemporaine, et représente merveillensement la destinée de cet homme de Colophon, qui, après avoir passé la plus grande partie de sa vie dans l'Ionie, vint achever sa carrière en Italie, et joindre à l'empirisme et aux habitudes de son premier pays quelque chose de l'esprit idéaliste de sa patrie adoptive. Quand on voit ainsi le rapport de la doctrine d'un philosophe avec les circonstances fondamentales de sa vie, on n'est plus tenté de mépriser la biographie : il vaut mieux la féconder et l'agrandir en la mettant au service de l'histoire. Dates, lieux, événemens, tout contient des idées pour qui sait les réconnaître, quelles que soient lenrs formes; rien n'est indifférent, car rien n'est arbitraire; tout est à sa place, tout se rapporte au rôle assigné à chaque philosophe et à chaque système.

Après avoir recherché et épuisé, antant que nous lavors pu, les documens épars dans l'antiquité sur la vie de Xénophane, nous allons rassembler ici tout ce qu'il est possible de retrouver encore de ses différens ouvrages, avant d'arriver à celui qui contenait son système et qui a rendu son nom célèbre.

Diogène dans son introduction nous apprend

que Xénophane avait composé beaucoup d'ouvrages; mais quels étaient ces ouvrages, c'est ce qu'il n'est pas toujours facile de déterminer avec précision.

L'antiquité presque entière attribue des silles à Xénophane. Strabon et Eustathe le déclarent positivement. Apulée (d'après la correction de Casaubon') le fait auteur de satires qui ne peuvent être que les silles, dont parle la tradition. Le scoliaste d'Aristophane cite même un vers de ces silles 3. A ce compte, Xénophane serait le premier sillographe et l'inventeur de ce genre de poésie. Mais une critique sévère lui a enlevé cet honneur. D'abord on voit par un passage de Proclus dans son commentaire sur les OEuvres et les Jours 4 qu'il n'avait jamais vului-même les silles de Xénophane. Ensuite Diogène n'en dit pas un mot; car dans la phrase tant controversée: γέγραφε δὲ καὶ ἐν ἔπεσιν, καὶ έλεγείας καὶ ἰάμιδους κατὰ Ησιόδου και Ομήρου, il est impossible de voir des silles sous le mot izations; en effet izations ne peut jamais signifier une satire en vers hexamètres. Or, tous les silles que nous connaissons sont écrits en ce mêtre. On peut d'autant moins admettre cette hypothèse qu'incous, à côté de chersias et iv êntou, désigne évidemment des jambes opposés à des pentamètres et à des hexamè-

Liv. xiv. - 2 Iliad., ii. - 3 Equit., v. 406. - 4 Ed. Gaisford, p. 165, sur levers 284.

tres. Un passage de Sextus et un autre de Diogène ont donné à Stanley la clef de cette dissiculté. Diogène et Sextus disent tous deux que Timon, le célèbre sillographe, dans un ouvrage divisé en trois livres, où il faisait la satire des philosophes de son temps et des temps antérieurs, avait présenté le second et le troisième livre de ses silles sous la forme d'un dialogue entre Xénophane et lui. Il interrogeait Xénophane qui lui répondait. On concoit quels silles . acres et mordants Timon avait du mettre dans la bouche de Xénophane. Il n'est donc pas impos-. sible que plus tard ces vers, détachés du corps de l'ouvrage, aient été mis sur le compte du personnage qui les débitait, ce qui aura trompé Strabon, Eustathe, Apulée et le scoliaste d'Aristophane. Telle est l'hypothèse de Stanley, d'abord combattue et ensuite adoptée par Fabricius et généralement admise.

Il semble bien résulter de la phrase de Diogène que nois avon citée, que Xénophané écrivit des iambes contre Homère et Hésiode. Cette phrase a tourmenté tous les critiques. Vossius et Ménage, sur Diogène, veulent que Xénophane ait attaqué Homère et Hésiode en hexamètres, en pentamiètres et en iambes, ce qui semble un peu fort; Külnius, qu'il ait écrit des hexamètres, des pentamiètres et des iambes, et qu'il qit écrit des pentamiètres et des iambes, et qu'il qit écrit

<sup>1</sup> Diog. ix, 3. - Sext., Pyrrh. 1, 33, p. 58.

aussi contre Homere et Hésiode : interprétation qui contient à la fois une séparation et une addition arbitraire. Feuerlin et Rossi, soupconnent que la mention des iambes est une interpolation de quelque copiste, et comme Diogène, dans le même chapitre, parle d'un Xénophane de Lesbos. écrivain d'iambes, ils supposent qu'un copiste aura mis sur le compte de l'un ce qui se rapportait sculement à l'autre. Xénophane serait alors tont aussi innocent des iambes contre Homère et Hésiode que des silles. En effet, il est à remarquer que non-seulement il ne reste aucun iambe de Xénophane, mais qu'il n'en est pas question une seule fois dans toutel'antiquité, et que pas un des nombreux commentateurs d'Homère et d'Hésiode n'en dit un mot. Cependant la phrase de Diogène. subsiste, il est vrai, visiblement corrompue; mais faute de documents il paraît impossible de la rétablir, et toute tentative à cet égard serait arbitraire et superflue. Qu'il nous suffise donc de constater que Diogène attribue à Xénophane des iambes contre Hésiode et Homère dont nul autre auteur ne parle, et dont il ne reste aucune trace. Tontefois il faut ajouter que Timon, au rapport de Diogéne' et de Sextus', représente Xénophane comme un adversaire d'Homère; et il ne faut pas oublier l'anecdote de Plutarque qui semble prouver que Xénophane faisait presque

<sup>1</sup> Ibid. - 2 Ibid., p. 58.

métier de décrier Homère. Convenons que, pour s'être fait une pareille réputation , pour que Timon l'ait choisi comme l'interprète de ses satires contre les philosophes et les poêtes, pour que l'antiquité se soit tellement prêtée à cette fiction qu'elle ait fini par en être dupe, pour expliquer enfin l'anecdote de Plutarque, l'épithète de Timon et la phrase de Diogène, on est forcé d'admettre que d'une manière ou d'une autre Xénophane avait plus ou moins mérité le rôle vrai ou faux qu'on lui imposait. Nous souhaiterions pouvoir tout expliquer par la chaleur avec laquelle, dans son grand ouvrage sur la Nature, dont il sera question tout à l'heure, en sa qualité de philosophe et de physicien, il attaqua Hésiode et Homère, et leur fit une guerre un peu trop vive, qui, mal comprise, lui aura donné l'apparence d'un ennemi d'Homère et d'Hésiode, lorsque peut-être il n'était que l'ennemi de l'emploi qu'ils avaient fait de leur génie pour répandre et accréditer les fables du polythéisme.

Athénée cite deux passages d'un ouvrage, no compressón, de la parenté, qu'il rapporte à un auteur nommé Zénophane, et il n'y a aucune raisou pour changer ce nom en celui de Xénophane. De méme ailleurs il cite encoreun passage d'un Zénophane, et il faut aussi conserver ce

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liv. x. Ed. Schw., T. iv, p. 51. — <sup>2</sup> Liv. xm. Ed. Schw., T. v, p. 83.

nom, ou, s'il fallait le changer, ce serait pour celui de Xénophon, le sujet de ce passage étant postérieur à Xénophane, et se rapportant au second Cyrus.

Diogène veut qu'il ait écrit près de deux mille vers sur la fondation de Colophon et la colonisation d'Elée.

Athénée cite quelques vers d'un ouvrage de Xénophane, intitulé Parodies, & παρωδαίς . Ménage lit παρωδίας et entend les silles; en effet ces vers sont des hexamètres et par-là se prêtent à la supposition de Ménage. Mais ils n'ont rien de satirique; et si ces parodies faisaient partie des silles, comme les silles ont été ôtés à Xénophane, il faudrait aussi lui ôter ce fragment et l'attribuer à Timon, d'autant plus que Diogène, en parlant des silles de Timon, les appelle des especes de parodies3. Mais ce n'est la qu'une suite d'hypothèses, et il est plus sage de convenir que, ces questions étant encore fort mal éclaircies, il faut s'en tenir provisoirement à ce que dit Athénée et accepter les vers qu'il nous a conservés comme un morceau d'un ouvrage particulier de Xénophane 4. Ce sont les vers célèbres ou l'on a vu jusqu'ici une allusion directe à Mara-

<sup>1</sup> Ibid, - 2 Ed. Schw., T. 1, p. 209.

Havra; deedogernad otdanives rove dopparently evenuedia; iedes.

Diog., IX, III.

<sup>4</sup> Π n'y a pas de raison pour changer παρωδαί επ παρωδίαι;

thon ou à Salamine, et que nous avons cités plus haut:

Voici ce qu'il faut dire auprès du feu, etc.

Dans la Chronique d'Eusèbe Xénophane le physicien est donné comme un auteur traiguire, scriptor tragacdiarum. Mériage propose de le elegiarum, En effet, Diogène, dans la phrase plusieurs foiscitée, parle d'élégies de Xénophane; en différents endroits, il cu rapporte des fragments, et Athènée nous en a conservé un assez grand nombré. Par exemple, les quatre vers où Xénophane nous apprend qu'il y a déjà soixante-sept ans qu'il est célèbre, et que sa célébrité a commencé à vingt-cinq ans, sont tirés d'une élégie de Xénophane, d'après Diogène.

> Voilà déjà soixante-sept ans Que la Grèce applaudit à mes travaux, Et j'avais alors vingt-cinq ans, Si toutefois il m'appartient de parler ainsi.

Voici d'autres pentamètres que Diogène <sup>4</sup> attribue aussi à Xénophane :

On dit qu'en passant près d'un chien que l'on battait, Pythagore en eut pitié et dit à l'homme :

tous les manuscrits ont massedair, et massed était exactement la même, chose que ce qu'on a appelé plus tard masseda, un chant en réponse à un autre, et par conséquent une sorte d'imitation satirique.

vitt, 36,

Arrête, ne le bats pas, car c'est l'ame d'un ami;

Diogène rapporte ces quatre vers à une pièce qu'il appelle une élégie, et dont il nous a conservé le commencement :

Maintenant j'entrerai dans un autre discours, je montrerai

Suidas, au mot Xénorane, cite ces quatre vers d'après Diogène, dont il reproduit la phrase et l'expression. On les trouve aussi sans nom d'auteur dans l'Anthologie, précédés de ces deux autres:

Pythagore, lorsqu'il eut trouvé la célèbre figure, Fit un brillant sacrifice de bœufs.

Ces deux vers sont-ils de Xénophane? Diogène l' et Athènée <sup>1</sup> les citent détachés des quatre premères. Plutarque<sup>2</sup> les attribue à Apollodore. Tous ont bien l'air d'être de la même main, et peutêtre les uns et les autres sont-ils d'une époque postérieure à celle de Xénophane.

Les fragments élégiaques que nous a conservés Athénée sont d'un tout autre caractère, et paraissent, ainsi que le premier morceau cité par Diogène ou Xénophane parle de son âge et de sa gloire, parfaitement authentiques. Leur naïveté,

<sup>4</sup> viit, 11. - <sup>2</sup> x, 13. Ed. Schw., 1v, p. 30-31. <sup>5</sup> Dans le traité: Qu'on ne peut viere heureux selon Épicure. Ed. Reiske, x, p. 501.

9.

le mélange de rudesse antique et de grâce naissante, le goût du plaisir avec cetti de la liberté, le mépris des exercices du corps, la critique des fictions mythologiques et l'éloge ingénu de soimeme, y révelent le caractère de Xénophane et celui de l'loine avec de lègres teintes pythagoriciennes. Nous donnerons ici tous ces fragments peu connus, qu'il faut mettre parmi les monuments les plus anciens de la poésic philosophique chez les Grees.

Tu avais envoyé une cuisse de chevreau, et tu as reçu la cuisse [ grasse

D'un bœuf bien nourri, présent que n'aurait pas dédaigné celui Dont la gloire parcourra toute la Grèée et ne s'éteindra pas, Tant qu'il y aura des chants parmi les Grees.

Les critiques supposent qu'il s'agit ici d'Ulyses et du pied de bosuf qui lui fut jeté par mépris. Dans ce cas cet éloge d'Homère ne s'accorde point avec l'inimité que l'on prête à Xénophane contre ce poête, et fortifie l'opinion que ce n'est pas le poête dans Homère que Xénophane attaqua, mais le propagateur des superstitions mythologiques.

Voici maintenant la description d'un banquet 3. La salle est préparée, les convives out la é leurs mains ; On a apporté les verres : un esclave arrange des couronnes su le présente dans une fiole une liqueur odorante. [les tôtes,

- winds a file par he

<sup>1</sup> Athen., T. m., p. 369, ed. Schw.

<sup>1</sup> Athén,, T. 1v, p. 199.

Au milieu est la coupe remplie de joie Il y a aussi d'autre vin qui promet de ne jamais finir; Il est encore dans les cruches et exhale le parfum de la fleur, Autour de nous le thym répand une chaste odeur ; Il y a de l'eau fraiche, douce et pure, Des pains exquis, et la table respectable. Chargée de fromage et de miel onctueux : Au milieu un autel couvert de fleurs : Le chant et la joie remplissent la maison. Avant tout, il faut que des hommes sagés célèbrent Dieu Par de bonnes paroles et de saints discours, Lui faisant des lihations et lui demandant la force De faire ce qui est juste, car c'est toujours le plus sûr. Et il n'y a pas de mal à boire, pourvu qu'on puisse revenir A la maison sans un serviteur, à moins qu'on ne soit vieux. Il faut louer celui qui après avoir bu tient d'utiles propos Selon sa mémoire, et celui qui discourt de la vertu, Qui ne raconte pas les combats des Titans ni des Géans Ni des Centanres, fictions des temps passés, Bagatelles aimables sans accune utilité. Mais il faut toujours avoir la pensée des Dieux.

Il est probable que les deux vers suivants appartiennent à la même élégie que les précédents:

N'allez pas dans une coupe meler au hasard le vin et l'eau , Versez d'abord de l'eau et par dessus du vin pur.

Athènée dit qu'Euripide dans le premier Autolycus, avait imité ce morceau des élégies de Xénophane contre les athlètes:

Qu'un athlète soit vainqueur à la course à pied,

T. m, p. 213.

<sup>2</sup> T. IV. p. 12, 13 et 14.

On au pentathle, là où est le temple de Jupiter, Auprès de la fontaine de Pise<sup>4</sup>, à Olympie, soit à la lutte, Ou au douloureux pugilat,

Ou an combat terrible qu'on appelle le pancration; Qu'il se soit distingué anx yeux de ses concitevens.

Qu'il ait obtenu au spectacle une place d'honneur, Qu'il soit nourri au frais de l'état,

Ou qu'il en ait reçu un présent précieux,

Eût-il obtenu tout cela à la course des chevaux,

In e peut entrer en comparation avec moi, car au-dessus de Bes hommes ou des chevaux est notré sagesse. [Ia force Mais ou en juge très-d'égèrement; il n'est pas juste De préférer la force à la sagesse utile.

Car<sup>a</sup> parce qu'un homme excelle av pugilat, On au pentathle, ou à la lutte, Ou même à la course à pied, ce qui est le comble de l'honneur Pour ceux qui yeulent se distinguer dans les combats du

L'état n'en aura pas de meilleures lois , [corps , Et c'est un petit sujet de joie pour une ville .

Qu'un de ses citoyens ait été vainqueur sur les bords de Pise, Car cela ne remplit pas ses greniers.

Xénophane, selon Athénée<sup>3</sup>, soutient encore beaucoup d'autres choses à l'honneur de sa propre sagesse, et attaque l'art des athlètes, comme inutile et de nul prix.

Athénée raconte 4 sur la foi de Philárque que les Colophoniens, qui d'abord avaient été si sévères dans leurs mœurs, après qu'ils eurent été

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Etienne de Bysance: Pise, ville et fontaine d'Olympie. <sup>2</sup> Peut-ètre ce morceau n'est-il pas la suite du précèdent. Schw., Animado. T. x, p. 367, — † Ibid.

T. IV, p. 454

en relation avec les Lydiens, se corrompirent; et il cite ces vers de Xénophane:

Arant appris des Lydiens de funestes voluptés,
Pendant qu'ît, étnient sous leur domination odieuse,
Ils affaient sur la place publique avée des manteaux teints
[de pourpie,
Se promenant par milliers, fiers de leurs chevieux arrangés
[arec art,
Et tout parfumés d'odeuss recherchées!

Mais ce n'est là que la partie littéraire pour ainsi dire des ouvrages de Xénophane : celui qui ; contenait son système philosophique, et qui a ; immortalisé son nom , était un poème intitulé : De la Nature. On reconnaît ici cette première époque de la philosophie grecque, où la pensée, trop faible pour se prendre ellemême pour objet de ses recherches; absorbée dans la centemplation du monde extérieur, essayait de se rendre compte de ce grand phénoméne, à l'existence duquel la sienne propre paraissait attachée. Cétait la tellement la matière.

It il ne faut pas croire que ce soit là le langage chagrin d'un philosophe exilé. Athénée rapporte un passagde Théojompe dans le quiuzième livre de son histoire où cet historien traite les Colophoniens à peu près comme Xénophane, et explique par ces habitudes de mollesse leur, asservissement, leurs dissensions et la ruine de leur pays. Selon Athénée, Diogène de Babylone raconte la même chose dans le premier lure des Lúss. necessaire du travail philosophique de cette époque, que, dans les ouvrages qu'elle produisait, l'identité du sujet amenait celle du titre. La plupart sont intitulés : De la Nature, comme celui de Xénophane. Et même, comme avant Xénophane nous ne rencontrons aucun ouvrage qui porte ce titre devenu depuis si commun, nous sommets tentés de regarder Xénophane comme le premier qui ait mis dans le monde et dans la circulation des idées, toutefois sans l'écrire, une composition régulière sur ce sujet et sous ce titre. Cette composition non écrite, condamnée à exister un moment dans la mémoire et à périr, a péri en effet, sauf un petit nombre de fragments arrachés à l'incertitude et à la fragilité de la tradition, très-postérieurement il est vrai, mais sans qu'on ait aucune raison de révoquer en doute leur authenticité. En même temps les auteurs attribuent à Xénophane, sans citer ses proprès paroles, des opinions qui se rapportent fort bien à ces fragments, de sorte que sur le même point l'autorité des fraginents appuie celle des témoignages, lesquels de leur côté ajoutent à celle des fragments. Quelquefois aussi les fragments tombent sur des points où manquaient les témoignages; quelquefois ce sont les témoignages qui suppléent à l'absence de tout monument, Ainsi la critique, tout en regrettant de ne pas avoir plus de matériaux, peut dependant en recueillir un assez grand nombre, pour rétablir, sans le secours d'aucune hypothèse, et reconstruire à peu près l'ensemble du système de Xénoplane. C'est ce que nous allons essayer de faire avec le soin et l'étendue que réclament l'importance de ce système, l'influènce qu'il a exercée sur l'école d'Elée et par l'école d'Elée sur la philosophie grecque tout entière, et la haute aduliration ou les attaques violentes dont il a été l'objet à toutes les grandes époques de l'histoire de la philosophie.

L'existence du poëme De la Nature est parfaitement attestée. Stobée ' et Pollux ' le citent expressément. Il était en vers hexamètres. En effet, d'un côté Diogène dit que Xénophane écrivit en vers hexamètres; de l'autre, Hermippus nous apprend, dans Diogene 3, qu'Empédocle, le rival de Xénophane, imita sa composition en vers hexametres 4. Or, quelle composition pouvait imiter Empédocle, sinon une composition philosophique? De plus, il n'est fait mention d'aucune autre composition philosophique de Xénophane que le poeine sur la Nature; et tous les fragments philosophiques qui nous ont été conservés de Xénophane sont en hexamètres. Il est donc naturel de les rapporter au poème De la Nature, et d'après leur metre et aussi d'après leur caractère. Car Stobée 5 donne positivement

<sup>\*</sup>Eclog. physic., éd. Heeren, p. 294.— Liv. v1, ch. 9, sc. 46. all est question du cerisier dans l'ouvrage de Xénophane sur la Nature ».— J. v11, 2, .— 4 Tr. tronsiav.— \*Ibid.

comme faisant partie de l'ouvrage de la Nature un fragment en vers hexamètres qui présente absolument le même caractère que tous les autres fragments en pareille mesure. Ainsi nous croyons pouvoir partir légitimement de ce point que tous les fragments en vers hexamètres qui restent de Xénophane appartenaient an poème De la Nature; et que les opinions qu'ils expriment sont les membres épars du système de Xénophane. Maintenant quelles étaient les divisions de ce poëme, ses proportions et son plan général? c'est ce dont ne parle aucun auteur. Encore pourraiton se livrer à quelque conjecture à cet égard, si on connaissait l'ordre suivi par ses devanciers. Mais Xénophane n'ayant imité personne, et nul poëme philosophique antérieur au sien ne nous ayant été conservé, s'il en a même existé, nous ne pouvous soupçouner quelle fut sa manière de composer d'après celle qui régnait avant lui et de son temps; et nous sommes réduits à la rechercher dans celle de son disciple Parménide et de son imitateur Empédocle. Mais Parménide est un élève qui modifia considérablement le système de son maître; et il pent très-bien avoir eu pour d'autres vues et pour un autre principe une exposition différente. Empédocle qui ne s'écarta pas seulement de Xénophane mais le combattit, ne dut imiter du poeme de Xénophane que le mètre. D'ailleurs est-on bien sûr d'avoir le plan de l'ouvrage d'Empédocle et

de celui de Parménide? Nous trouvons donc plus sagé de ne hasarder aucune hypothèse sur le plan et les divisions du poême De la Nature. Forcés de renoncer à retrouver et à reproduire l'ordre de l'ouvrage original, condamnés à une exposition arbitraire, nous choisirons celle qui a du moins l'avantage de mettre le nieux en lumière le vrai caractère du système de Xénophane. 'Or, selon nous, ce système est loin d'avoir l'unité qu'on lui prête généralement. Nous avons vu que Xenophane est un Ionien, qui, après avoir passé la plus grande partie de sa vie dans l'Ionie ou tout près de l'Ionie, est allé vers l'âge de quatre-vingtsans s'établir dans un payshabité en grande partie par les Doriens et soumis à leur influence. De même la philosophie de Xénophane a en quelque sorte deux parties, l'une ionienne, l'autre dorienne et pythagoricienne. Xénophane, lonien de sang et d'habitude, arrivé très-tard et tout formé à Élée, et v vivant avec des Joniens (mais avec les plus énergiques des Ioniens), n'avait pu s'identifier entierement avec l'esprit nouveau qu'il rencontra sur les côtes de l'Italie; et d'ailleurs cet esprit. qui cinquante ans plus tard devait s'étendre et acquérir une si grande influence, était encore à son berceau et retenu dans un cercle assez

borné par le mystère presque sacerdotal dont Pythagore avait entouré sa doctrine et son école. Aussi le pythagorisme ne fait pas à lui seul tout le système de Xénophane; mais il y est déjà; et sa force secrète, l'air qui l'entoure, les mains toutes italiennes qui vont le recevoir, lui assurent un développement rapide et indépendant qui sera l'école d'Élée; mais ce-n'est alors qu'un élément isolé ajouté à un élément étranger dans un système indécis. Tels sont en général tous les systèmes à leur naissance. Le passé met dans leur berceau des éléments condamnés à mourir, et qui pourtant y tiennent une place considérable à côté de germes obscurs encore, mais féconds et gros d'avenir. Le système réel de Xénophane est un mélange où les deux grandes philosophies contemporaines co existent sans être fondues véritablement; aussi malgré leur accord momentané, il est évident que l'avenir doit les séparer et faire prévaloir l'une ou l'autre. Or, à Elée dans la Grande-Grèce, au milien des établissements de Pythagore, ce qui devait prévaloir était le point de vue pythagoricien. De là Parménide, Mélisse et Zénon. Mais il faut bien se garder d'attribuer à Xénophane la simplicité et l'unité de ses successeurs; il faut lui laisser le caractère mixte et complexe qui constitue son originalité. Nous exposerons donc successivement les deux parties qu'une analyse sévère peut discerner dans l'apparente unité du système de Xénophane, pour en donner une idécexacte et complete, et pour le faire apprécier à sa juste valeur. On peut compter que les renseignements et les documents de tout

genre que nous ont laissés sur ce système les différents auteurs de l'antiquite, ont été recueil-lis par nous avec une impartialité seropuleuise, et nous reproduirons ici tous ces documens, afin que le lecteur puisse juger par lui-mème de la vérité ou de la fausseté de nos conclusions, lorsqu'il aura sous les yeux toutes les pièces qui leur-servent de base. Si notre point de vue est juste, toutes les citations des auteurs doivents y adapter sans en excepter une, car une seule de moins est une objection grave contre la legitimité de la théorie qui ne peut l'admettre. En général, les contradictions des auteurs sont plus apparentés que réelles, et c'est la vertu de toute vue complète d'un sujet de les expliquer et de les résoudre.

La partie du système de Xenophane qui porte l'empreinte de l'esprit ionien est et devait être sa partie cosmologique et physique, Mais qu'est-ce que l'esprit ionien? le sensualisme en toutes choses; l'amour du plaisir dans la vie; en politique, des goûts démocratiques et des mœurs serviles; dans la religion, l'anthropomorphisme; et dans la religion, l'anthropomorphisme; et dans la philosophie, qui est l'expression la plus générale de l'esprit d'un peuple, un empirisme plus au moins ingénieux, une curiosité assez, hardie, mais toujours dans le cercle et sons la direction de la sensibilité. Et, qu'enseigne la sensibilité? ce qui paraît, non ce qui est. Que peuvent donc enseigner les sens sur

l'ordre du monde? le système des apparences. Or, l'apparence pour l'homme est que lui-même et avec lui cette terre qu'il habite, est le centre de tontes choses. Selon l'apparence encore, la terré, étant solide et immobile, doit être infinie dans sa partie inférieure. Au contraire, le soleil, la lune et tous les astres se meuvent, et tournent autour de la terre, non pas andessous de sa base, qui semble infinie, mais autour de son sommet et de sa surface, de manière que le ciel entier n'est qu'un appendice de la terre. Voilà ce que disent les seus et l'apparence; c'est là le fond de la cosmologie ionienne et de celle de Xénaphane.

Il est si vrai que Xénophane fait mouvoir le soleil et tous les astres, que meme; selon lui, tous les astres ne sont que des muages enflammés dans un nouvement perpétiqel. Selon lui, cest la condensation des nuages qui donne aix, astres l'apparence de la consistance; c'est le plus ou moins d'inflammation des nuages qui fait le plus ou moins de lumière des astres, et détermine leur levér et leur coucher; les delipses ne sont que des extinctions mentanées de nuages. Les anteurs où nons puisons ces résultats sont, il est vrai, très-postereurs; mais leur unanimité leur donne une autorité irrésistible. Ce, sont Plutarque ', Galien',

<sup>1</sup> Plac, phil. , n, 13 .- 2 xm.

Stobée 1 et Achilles Tatius 2. Nous nous contenterons de rapporter le passage de ce dernier : Xénophane dit que les astres sont composés de nuages enflammes; qu'ils s'éteignent et se rallument comme des charbons; que lorsqu'ils s'allument, nous nous figurons qu'ils se levent, et qu'ils se couchent lorsqu'ils s'éleignent. Enfin Stobée3, en parlant des comètes, dit que Xénophane regarde tout cela comme des assemblages et des mouvements de nuages enstammés. Nous croyons que par-la Stobée fait plutôt allusion à l'opinion connue de Xénophane sur les astres, qu'il ne signale son opinion sur les comètes en particulier. Du moins nous ne retrouvons ailleurs aucune trace d'une opinion quelconque de Xénophane sur les comètes.

Qu'il at regarté le soleil comme un composé de nuages condensés; c'est ce qu'attestent Plutarque, Galien, 'stobée, Eusèbe, Origène et Mich. Glycas', Peut-eure même est-il possible d'ajouter à ces autorités l'autorité tout autrement grave de Théophraste's.

Les mêmes Mich. Glycas, Stobée, Galien et

Stob., Ecl. Phys., 1, 25, câ. Herren, p. 51.2.—3 Ach.
Tat., in Arat., xi.p. 52.— Pēcl., 1, 20, p. 580.—
¹ Plut., Plac., phil., 11, 20; Gâl., xi.v.; Stob., Ecl., vi., 20,
5 22. Eucèb., Prop. evang., xv., 5 0; Orig., p. 97; Glyc.,
Annal., 20.— ¹ Voyez Stob., ibid., et l'interprétation.de
Braudis, p. 56. Après cela, que peut aginifer la phrase de
Diegène, qui a l'air de faire compager à Xicophane l'es

Plutarque 'rapportent que Xénophane regardait aussi la lune comme un nuage enflammé. Or, si la lune est un nuage enflammé, il suit qu'elle brille d'un échat qui lui est propré, et que par conséquent élle n'emprunte pas sa lumière au soleil. Xénophane s'écartait en cela du système déjà bien plus profond de Thalès, pour suivre celui d'un autre fonien, Anaximandre, et de Berose 's, système en harmonie avec son opinion sur la nature de la substance de la lune et des astres, et d'us conforme à l'apparence immédiate.

Les astres réduits à des nuages, reste à savoir d'où viennent les nuages qui forment les astres. Plutarque 3, Galien 3, Eusèbe et Stobée 6, attribuent à Xénophane Popinion que les feux dont se composent les astres viennent d'exhalaisons humides, c'est-à-dire, des exhalaisons qui s'échappent de la terre et de l'eau. Voilà donc, en dernière analyse, le ciel entier établi, non plus seulement comme un appendice, mais comme une émanation de la terre, laquelle est à la fois le centre et le principé de l'univers.

Tels sont les traits généraux de la cosmologie de Xénophane. Elle renferme aussi des détails

muages d'émanations du soled? Tà vien ovviorasou rns ap nhi-

Glye., ibid.; Stob., Ecl. 1, 25, p. 550; Gal., xv; Prut., Ibid. 1, 25.— Stob., Ecl. 1, 27, p. 556.— Ibid.— Ibid.— Ibid.— Ibid. que nous ne devois point passer sous silence. Ainsi il pensait que le soleil se ment et à vaiore dans l'infinité de l'air, et que s'il parait avoir un motivement circulaire, c'est à canse de l'extreine distance des points qu'il parcourt . Selon Stobée , il aurait fait mention d'une éclipse de soleil qui aurait duré un mois entier. Plusieurs auteurs in font admettre plusieurs soleils et puiseurs unes 3 out peut-étre seulement pensait il que le même soleil, et la même une présentent l'apparence de divers soleils et de diversés lunes, selon les diverses régions de la terre d'on on les considére.

Après avoir tiré le soleil; en tant que composé de nuages, de l'exhalaison de l'eau de la terre, Xénoplane lui fissait joner un grand fole dans la fécondité de cette même terre, et lui donnait une puissaute influence sur la végétaflor et la production des animaus; taudis qué, él pares lui, la lune n'avait mu effet 4. Voici un vers de Xénophane que le scollaste de St. Marc nous a conservé sur la verte décondante de soleils:

· Stob. , p. 504. Σελήνην παρέλαξεν

Stoh., Eel., § 26, 534; Plut. § 11, 24; Gal., x 1v. New n'attribuous pas A Knophane l'opinion du mouvement circular des artes, avec Galien, x 1v. aer Plutarque, § 11, 5, et Stobée, p. 514, rapportent éette opinion dans les mêmes termes à Kenocrate. Voyez Corvini, et Braudis, p. 54. 3 lbid., p. 522.

<sup>\*</sup> Stub. , p. 534; Plut. , π, 24; Gal. , xiv; Orig. p. 99 \* Stob. , p. 564. Σελέννη παρίλεια.

Le soleil du haut du ciel échausse la terre 1.

On connaît le passage de Cicéron 2 où il est dit que, selon Xénophane, la lune est habitée, qu'elle est même une terre où il y a des montagues et des villes. Lactance 3 à répété ce passage de Ciceron. M. Brandis trouve cette opinion tellement opposée au système général de Xénophane, qui fait de la lune un composé de nuages, qu'il sompçonne une erreur dans le nom de Xénophane, et veut lire Anaxagore 4 ou Xénocrate. Mais à la rigneur il n'est pas impossible que Xénophane, après avoir admis que la lune est composée de nuages condensés, ait cru que ces mages condensés se sont durcis au point de faire un terrain solide et même des montagnes; et que, comme la lune a une lumière propre et un foyer inhérent de chaleur, elle a pu produire des animaux et des bommes. Il n'y a donc pas d'absolne opposition entre le système général et bien constaté de Xénophane et cette opinion particulière.

En quittant la cosmologie de Xénophaue, et en entrant dans sa physique, nous rencontrons parmi les auteurs qui nous ont conservé quelques traces de ses opinions des contradictions que nous croyons pouvoir également résoudre d'une manière satisfaisante.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Villois., p. 428. — <sup>4</sup> Acadente., 18, 39. — <sup>4</sup> 111, 23. — <sup>4</sup> Diog., 11, 8; Plat., Apolog., voyes ma traduction, T 1°, p. 85.

On n'est pas d'accord sur la doctrine des éléments adoptée par Xénophane; les uns lui foni admettre quatre éléments, les autres deux, d'autres un seul. L'opinion la plus générale est que Xénophane admet la terre et l'ean comme principes de toutes choses, Galien et St. Epiphane! l'attestent, Simplicius dit dans son Commentaire sur la physique d'Aristote: à Porphyre rapporte à Anaximéne le vers suivant avec plus de raison qu'Alexandre d'Aphrodise qui le rapporte à Empédocle,

La terre et l'eau, voilà d'où viennent toutes choses. »

M. Brandis remarque fort bien que ce vers convient encore moins à Anaximene qu'à Empédocle, l'air étant le principe d'Anaximene; et îl se range à l'avis de Jean Philopon, qui, commentant le même passage d'Aristote, attribue à Porphyre une tont autre opinion. Porphyre, dît J. Philopon, prétend que Xénophane admettait le sée et l'humide (c'est-à-dire la terre et l'eau) comme principes de toutes chôses, s'appuyant sur ce vers: La terre et l'eau, voilà, etc. Enfin Sextus cite deux fois 'cet autre vers de Xénophane q'ûe l'on trouve aussi dans Eustathe 3 et dans le scoliaste de Saint-Marc 4:

Nous venons tous de la terre et de l'eau.

\* Expos. fid. catholi Opp. 1, 1087. — \* Advers. Mathemat., x., 3x4; Pfrrh., 111, 30.— \* Iliad. vii, v. 99.— \* Villois., p. 179.

Ces autorités semblent décisives. Cépendant Stobée l'et, ce qui est plus fort, Sextus et le scôliaste de Saint-Marc<sup>3</sup> joignent à ce vers un second qui semble opposé au premier:

Tout vient de la terre, tout rétourne à la terre,

Et en effet, plusieurs auteurs, comme Théodoret et Origène, et Sabinus dans Calien <sup>4</sup>, prétent à Xénophane le système de la torre comme principe unique.

D'un autre côté, le même Origène prétend que, selon Xénophane, la terré vient de l'eau et il lui fait développer son opinion à peu près par les mêmes argumens, qui, chez nous il y a quelque temps, ont été employés à l'appni de la même hypothèse. Sous ce rapport le passage d'Origène5 estsi curieux que nous le citerons en entier. Selon Xénophane la terre s'était dégagée avec le temps de l'élément humide. Il en donnait pour raison qu'au milieu des terres et dans les montagnes on trouve des coquillages de mer, et il dit qu'il a été trouvé à Syracuse, dans les carrières, des empreintes de poissons et de phoques, à Paros dans la profondeur du marbre une empreinte de sardine, et à Mélite des crustacés de tout genre. Il prétend que ces différents débris viennent d'un

<sup>1</sup> Ibid. 294. - 2 Ibid. - 2 Ibid. - 4 Comment. in Hippo crat., de natur. homin., 1, 1. - 5 p. 99.

temps où tout était rouvert par la mer, et que ces emprehaes s'étalent petrifiées dans le tunon durci; selon tul, l'espèce humaine petri tout entière, quand la mer, envahissant la terre, la conventi en timon. Des générations nouvelles recommenciern appès ves révolutions qui ont boulversé toutes les régions de notre terre. Notez qu'Eusèbe l'apporte un passagé de Plutarque qui attribue à Kenophane le fond de cette opinion.

Toutes ces contradictions ne sont qu'apparentes. La terre, selon Xénophane, vient de l'eau, et dans ce sens l'eau est le principe de toutes choses; mais une fois que la terre est sortie de l'eau et constituée, c'est la terre qui-produit tout-ce qui est, tout ce que nous pouvons. connaître. Dans ce sens, la terre est à son tour' le principe des choses. Or de cette manière voilà deux principes liés ensemble, et également nécessaires. Il y a plus, comme il paraît, d'après Plutarque<sup>2</sup> et Galien<sup>3</sup>, que pour constituer la terre, la durcir et lui donner de la solidité, Xénophone admettait l'intervention nécessaire de l'air et du feu, c'est de la probablement que sera venue l'opinion de Diogène que Xénophane admet quatre éléments.

Quant au résultat définitif de ce mélange des éléments, si l'on en croit Diogène, Xénophane voulait que ce fut une infinité de mondes immo-

<sup>1</sup> Prap. evang., III, p. 23.— 2 III, 9. — 2 XXI.

biles. Anaximandre admettait bien des mondes innombrables, mais non pas immobiles, et cette opinion paraît à M. Brandis si fort en contradiction avec celle de la révolution perpétuelle des formes ou des régions de la terre, qu'il propose de lire εὐ παραλλάττους au lieu de ἀπαραλλάττους. c'est-à-dire muables au lieu d'immuables, et il est certain que nul autre auteur n'attribue à Xénophane l'immutabilité du monde. La chose s'explique encore naturellement et sans aucun changement, si l'on entend par κόσμους ἀπείρους καὶ ἀπαραλλάττους la partie inférieure de la terre qui se déroule en régions infinies et immobiles. En effet, quant à la forme et aux bornes de la terre, Xénophane, comme pour tont le reste, n'allait pas plus loin que l'apparence et le jugement grossier des sens. Or, de ce que l'œil croit apercevoir la fin de la terre au bout de l'horizon, Xénophane concluait que la surface de la terre est finie; et, de ce que la terre semblé stable et immobile, il concluait qu'elle est infinie dans sa partie inférieure. Sur ce point nous avons les témoignages les plus positifs d'auteurs graves, dont l'autorité est ici décisive. Aristote attribue à Xénophane l'infinité de la partie inférieure de la terre 1. Simplicius, en commentant ce passage, affirme que Xénophane inventa cette hypothèse pour expliquer la fixité de la terre. C'estainsi que

<sup>1</sup> De Calo , 11 , 13. Επ'απειρου αυτέν ερρίζων θαι.

l'interprète encore George Pachymère 1. Voyez aussi Plutarque et Galien 3. Achilles Tatius arapporte deux vers où Xénophane s'explique nettement à cet égard :

La borne de la terre par en haut se voit à vos pieds, Elle est tout près de vous ; mais par en bas elle s'enfonce dans l'infini.

Aussi Achilles Tatius conclut-il de ce passage que Xénophane ne croyait pas la terre suspendue dans l'air : Plutarque et Origène disent la même chose 5, et Cosmas 6 remarque très-bien que puisqu'il pose la partie inférieure de la terre comme infinie, il ne peut admettre qu'elle soit une sphère. Cette conclusion nécessaire, tirée par Cosmas, est trèsimportante, et nous prions le lecteur de s'en bien souvenir.

Mais si la base de la terre est infinie, il suit que la terre ne peut être environnée d'air par tous les côtés; il suit donc que l'air ne peut être infini. Cependant l'auteur et le commen-

P. 118. Propter quietem et stabilitatem id quod deorsum vergit in terra, infinitum esse ait.

<sup>2</sup> Plac. phil. , 111 , Q, IL.

<sup>8</sup> xxI. Quand Plutarque dans Eusèbe, Prap. evang., p. 23, et Origène, p. 98, font dire à Xénophane τὴν γῆν ἄπειρον είναι, il faut entendre et suppléer την κάτω γζν.

In Arat., p. 84.

Plutarq., ibid., Orig., ibid. Indopleust. , p. 149.

tateur du traité du Ciel prêtent à Xénophane l'opinion que l'air est infini, opinion appuyée par l'auteur de l'ouvrage sur Xénophane, Zénon et Gorgias, lequel dit expressément que Xénophane admet l'infinité de la terre et de l'air, etciteun vers d'Empédocle, qui ne peutguère être dirigé que contre Xénophaue2. Voilà donc deux infinis, ce qui semble contradictoire. Mais en effet il n'y a pas contradiction, si l'on suppose que l'infinité de la terre ne s'applique qu'à la base de la terre, et que l'infinité de l'air ne s'applique qu'à la partie supérieure de l'espace; de sorte que la terre serait une espèce de cône dont la base se perdrait dans l'infini, tandis que le sommet serait environné de l'air infini dans lequel s'agiteraient les astres, le soleil, la lune, émanations de la terre qui lui serviraient pour ainsi dire de couronne. On dira que deux infinis sont une étrange métaphysique: c'est celle des yeux et des sens, celle de l'enfance de la raison humaine.

Au rapport d'Origène 3, Xénophane pensait que l'eau de la mer est salée à cause du mélange des choses qui s'y rendeut, et particulièrement à cause du mélange de la terre avec l'eau de la mèr, opinion qui n'est pas fort éloignée de celle de Métrodore. On voit aussi dans le livre attri-

F. 99

<sup>1</sup> Ibid. - 2 Ed. Fulleborn, Halle, 1789.

bné à Aristote sur les récits merveilleux, que Xénophane s'était occupé du phénomène des volcans, car la phrase suivante y est mise sur son compte: « Il y en a un à Lipara qui cessa » pendaut seize anns consécutifs et reparut à la » dix-septième année. »

Résumons toute cette physique et tachons de nous faire une idée claire de cette partie du systeme de Xénophane. Il paraît avoir admis que le fond de notre terre est ferme et se déroule dans une étendue sans bornes, en régions et en mondes infinis et immobiles; voilà l'aπείρους κόσμους καὶ ἀπαραλλάττους de Diogène. Ainsi au-dessous de la terre pas de changements; la surface seule est sujette à des révolutions. Cette surface est naturellement couverte d'eau; de là la terre et l'eau comme éléments de toutes choses. L'eau se retiré et revient; voilà le principe des révolutions, le principe de tous les changements des formes extérieures de la terre, le μεταβάλλην πάσι τοῦς κόσμοις d'Origène, expression par laquelle il faut entendre les mondes divers et successifs, dans lesquels se divise la surface extérieure de la terre. Mais sans air et sans feu pas de durcissement possible de cette surface. L'air et le seu sont donc nécessaires pour la constitution de la terre habitable; voilà donc deux nouveaux principes, et en tout quatre principes, comme le veut Diogène. Sans admettre l'infinité de l'air dans toutes les dimensions, et sans le faire circuler tout au52

tour de la terre, on peut admettre son infinité en hauteur au-dessus de la terre et autour de son sommet, infinité dans le sein de laquelle seront les astres, le soleil et la lune, ou même plusieurs soleils et plusieurs lunes, considérés comme des vapeurs terrestres. On voit alors tout le reste suivre de la manière la plus simple: tous les êtres, plantes et animaux, sortant du limon de la terre, l'homme exposé sans cesse à voir le fruit de ses travaux détruit par le retour de la mer sur cette terre qu'il possède à peine, devant tout au temps et au travail, faisant des dieux à son image, et les prêtres et les poêtes consacrant et répandant dans leur intérêt ces délires de l'imagination. C'est là en effet ce qu'on peut tirer des fragments. de Xénophane, que nous allons mettre successivement sous les yeux du lecteur.

Nous avons dejà cité le vers où il représente le soleil comme échauffant et fécondant la terre. Voilà le principe de la production. Au milieu de tous les étres que produit la terre échauffée par le soleil, l'homme se distingue à peine de l'animal, son âme n'est qu'un souffle de feu': Xénophane n'a guères d'autre psychologie; car le reste de la phrase de Diogène est assez équivoque, et il ne faut pàs rapporter sans examen au fondateur de l'écôle d'Élée tout ce qui se dit de éette école. Nous hésitons fort à croire que Simplicius a at

<sup>1</sup> Diog., IX, 19

In physic. Aristot., p. 31.

songé à Xénophane, lorsqu'il dit que, selon les Éléates, l'âme est une essence mobile. Quand on parle de l'écolé d'Élée en général, on parle surtout du moment le plus élevé de son développement qui fixe, son caractère historique, c'est-àdire de Paruégide et non pas de Xénophane.

Il était impossible qu'un philosophe qui tirait toutes choses de la terre et de l'eau admit l'opinion populaire que les dieux ont doté l'homme à sa naissance des plus riches trésors en tout geure, qu'il a dissipés peut à peu. L'hypothèse que l'homme est né parfait, et que l'âge d'or est le commencement des choses, devait paraître à Xénophane une extravagance des poêtes, et il devait se prononcer fortement pour l'opinion opposée qui fait naître l'homme faible et dépourvu, et considère la civilisation, l'ordre, le bonheur et l'intalligence comme des conquètes lentes et progressives du travail et du temps. C'est ce qu'expriment ces vers', depuis imités tant de fois :

Non, les dieux n'ont pos tout donné aux mortels dans [l'origine: C'est l'homme qui avec le temps et le travail a améliore sa [ destinée.

Stob. Ecl., p. 224. Floril., tit. 29, ed. Gaisf., t. 11, p. 7.
Plat., Lois, liv. 111. Eschyle, Promethée enchaîné.
Moschion, dans Stob. Ecl., p. 240. Virgile, Georg., 1,
122. Lucret., v.

La guerre que Xénophane a faite à la mythologie résulte nécessairement de tout ce qui précède. Si de mouvement fiaturel de l'âme est de se projeter pour ainsi dire hors d'elle-même et de transporter les qualités du sujet de la pensée à ses objets, aussitôt que l'expérience arrive et aborde directement le monde extérieir, elle le dépouille des caractères qu'une induction irréfléchie lui avait prétés, et remplace la mythologie et l'anthropomorphisme par des explications physiques. Ainsi bientôt:

Ce qu'on appelle Iris est un simple nuage Qui présente à l'œil une apparence rouge et verte t.

Les Dioscures, ces fils de Jupiter qui président à la navigation, se réduisent à des nuages que le mouvement fait étinceler au dessus des vaisseaux, comme des astres <sup>2</sup>.

On ne peut pas se prononcer plus fortement contre l'anthropomorphisme que Xénophane ne le fait dans les vers suivans:

Ce sont les hommes qui semblent avoir produit les dieux, Et leur avoir donné leurs sentiments, leur voix et leur air 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eustathe, *Iliad.*, xi. Voyez aussi le Scholiaste de Leyde, Walcken., *diatrib.*, et celui de Saint-Mare, Villois., p. 265.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Stob. Ecl. 1, 25, p. 514. Plutarq., Plac. phil., π, 18. Gal., xiii.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Clém. Alex., Strom., v. Eusèb., Prap. evang., xIII, 13. Théodor., De affect. curat., III.

Et encore :

Si les bœufs ou les lions avaient des mains 4,

S'ils savaient peindre avec les mains et faire des ouvrages . [comme les hommes :

Les chevaux se serviraient des chevaux et les bœufs des bœufs Pourreprésenter leurs idées des dieux, et ils leur donneraient Tels-que ceux qu'ils ont eux-mèmes.

Théodoret, un des auteurs qui nous ont conservé ces fragments, paraît avoir sauvé quelque chose des vers qui suivaient, lorsqu'il ajoute : « Xénophane se moque ensuite plus clairementensore de cetteillusian (de l'anthropomorphisme), » etréfute les supiers titions agui consistaient abprêter » aux dieux sa propre couleur; par exemple, il » dit que les Ethiopiens, qui sont noirs et canus, » représentent leurs dieux comme ils sont eux mès» mes; que les Thraces, qui ont les yeux blens et » les cheveux rouges, les représentent de mêmes, que les Médes et les Perses font leurs dieux sur

Aristote, dans sa Rhétorique, prête à Xénophane des sentences qui serapportent tout-à-fait aux fragments que nous venons de citer: «Xéno-» phane dit que c'est une égale impiété de pré-» tendre que les dieux naissent ou qu'ils meurent, » carl'une et l'autre opinion détruit l'existence des « dieux <sup>1</sup>. » Et encore <sup>3</sup>: « Quand les Éléates de-

» eux-mêmes, et que les Égyptiens avaient donné » à leurs divinités la même forme que la leur. »

<sup>1</sup> Clém., Eusèb., Théodar., ibid.

<sup>2</sup> Liv. 11, 23 .- 1 Ibid. +

» mandèrent à Xénophane s'ils devaient sacrifier » à Lencothoé, et la pleurer, il leur répondit : Si » vous la regardez comme une déesse, il ne faut » pas la pleurer; et si vous la regardez comme » une mortelle, il ne faut pas lui faire des sacri-» fices. » Plutarque 1 raconte que Xénophane se moquait des Égyptiens qui pleuraient Osiris : « S'il est mortel, disait-il, il ne faut pas l'ado-» rer comme un dieu, et si c'est un dieu, il » ne fant pas le pleurer. » Le même Plutarque répète ailleurs 2 cette sentence de Xénophane, et la lui fait appliquer à tous les dieux. Il ne faut pas non plus oublier un morceau de Plutarque cité dans Eusèbe 3, où il fait dire à Xénophane, que : « Il est absurde de supposer » différents rangs parmi les dieux, puisque tous » ont besoin les uns des autres. »

Earlversaire de l'anthropomorphisme et de la mythologie devait être celui d'Hésiode et d'Homère. Cela suffit pour expliquer les critiques séveres qu'il en fit, et dont plus tard peut-être, on n'aura pas compris l'intention purement philosophique.

Homère et Hésiode (dit-il) ont attribué aux dieux Tout ce qui est déshonorant parmi les hommes : Le vol, l'adultère et la trabison 1.

<sup>4</sup> Amator., éd. Reiske, t. 1x, p. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Isid. et Osirid., t. vin, p. 490. De superst., t. vi, p. 655. — <sup>3</sup> Præp. ev., p. 23.

Sext. Advers. Mathem., 1x, 193.

Et ailleurs :

Ils ne racontent guère des dieux que des actions criminelles : Le vol, l'adultère et la trahison 4.

Aulu-Gelle<sup>a</sup> pretend que Xénophane préférait Hésiode à Homère; il n'en dit pas la raison, mais il est probable que c'était parçe que la mythologie d'Hésiode a un caractère plus philosophique que celle d'Homère, et n'est pas aussi anthropomorphique.

Il poursuivit partont la superstition. Cicéron 3 atteste avec Plutarque 4 et Galien 5 qu'il nia la divination; il alla même jusqu'à attaquer le serment, non pas par impiété, mais par un motif ingénieux et moral. «Lorsque l'homme impie, disait-il, » provoque un homme pieux à prêter serment, » l'affaire n'est pas égale, pas plus que lorsqu'un » homme fort provoque au combat un homme » faible 6. » faible 5. »

Nous ajouterons ici une dernière preuve de l'impitoyable sévérité de Xénophane pour tout ce qui sentait la superstition et le mensonge. Aristole <sup>7</sup> distingue trois sortes de représentations de l'art, l'une d'après l'idéal, c'ést-à-dire d'après ce qui de-

<sup>1</sup> Ibid., 1, 286:

<sup>2</sup> Noct. Attic. , 111, 11.

De divinatione, 1, 3.

<sup>\*</sup> Plac. phil., v, 1. - 5 xxx.

<sup>\*</sup> Rhetor. 1, 15.

<sup>7</sup> Poetic. , 25.

vaitêtre et la vérité des choses, oia det; l'autre d'après l'imagination et le possible, xarà συμβιβηχός: la troisième selon l'opinion, ότι ούτω φασίν, comme les représentations mythologiques, olov τὰ περί θεῶν. L'artiste peut pécher contre les lois de ces trois genres de représentation, mais il ne faut point appliquer à une de ces représentations les règles qui conviennent à l'autre, et . par exemple, quand il s'agit de l'opinion, «il n'est peut-ètre pas fort juste de dire : cette représentation n'est pas selon la vérité des choses et n'est que le fruit de l'imagination, une simple possibilité, comme le dit Xénophane; il faut prouver que cela est contre l'opinion 1. » D'après ce passage d'Aristote, il paraît que Xénophane avait critiqué quelque poëte, probablement Homère ou Hésiode, et l'avait accusé de s'écarter, de la vérité et de tomber dans les caprices de l'imagination et les erreurs populaires, critique fort bonne adressée à un philosophe, mais mauvaise adressée à un poète, dont la loi est de se conformer à l'opinion.

Ici finissent les renseignemens que nous avons pu recueillir dans l'antiquité sur cette partie de la philosophie de Xénophane. Il nous semble impossible de méconnaître dans ces fragments,

<sup>\*</sup> Ισως γάο ούτε βέλτιον ούτω λέγειν, ούτ' άληθη άλλ' έτυχεν, ώσπερ Σενοφάνης, άλλ' ού φασε τάδε.

surchaque point comme dans l'ensemble, le caractère de l'esprit ionien, et une tendance absolument opposée à la philosophie pythagoricienne. Selon les pythagoriciens, le soleil est au centre du monde et immobile, et la terre tourne autour de luitelle est si loin d'être infinie par aucun côté qu'elle est sphérique. Les éléments du monde sont des nombres dont les combinaisons toutes mathématiques constituent l'ordre de l'univers. La physique pythagoricienne est entièrement mathématique, et par conséquent idéale. Au contraire chez Xénophané tout est matériel. Comme les Ioniens, il s'arrête à l'apparence sensible, au lieu de remonter à ses principes intellectuels; il part de cette apparence et il n'en sort pas. Le point de départ, la route et le but, la méthode et les résultats, chez lui tout est emprunté aux sens et à la matière, tout est profondément ionien. Et non-seulement l'esprit général de son système physique rappelle le pays où il naquit et passa les trois quarts de sa vie, mais toutes les parties de ce système attestent qu'il connaissait les doctrines diverses qui, depuis Thalès, avaient successivement paru dans l'Ionie. On retrouve dans sa physique l'eau de Thales, l'air d'Anaximène, le feu d'Héraclite; car son long âge a trèsbien pu lui faire connaître ce philosophe. Quant à son antipathie pour l'anthropomorphisme et la mythologie, elle lui est commune avec les Ioniens et les pythagoriciens, l'idéalisme et le matérialisme se réunissant contre l'idolâtrie. Même avant Anaxagore, le matérialisme et l'empirisme ionien, quoique venant en dernière analyse du nième esprit sensualiste qui quelques siècles auparavant avait produit Homère dans l'Ionie et y avait tant accrédité les fables mythologiques, s'étaient déjà tourné contre ces fables et les avaient très-vivement combattues. En cela donc Xénophane reproduit encore et rappelle les idées de son pays; et en même temps, dans toutes ses attaques contre la mythologie, il y a quelque chose de grave et de religieux, qui fait sentir que son système entier ne se réduit pas à la cosmologie et à la physique ioniennes, et qu'un souffle pythagoricien a passé par-là.

Citons d'abord l'autorité de Simplicius, qui reconnaît aussi un élément pythagoricien et théiste dans le système de Xénophaue, et qui, sous ce rapport, met notre philosophe à côté de Pythagore d'Anaxagore. Simplicius' dit expressement « qu'il y a deux classes de philosophes, les uns qui confondent avec la nature ce qui est au-dessus de la nature, les autres qui font trèsbien cette distinction, comme les pythagoriciens, Xénophane, Parménide, Empédocle et Anaxagore, quoique leur pensée n'ait pas été généra-lement comprise, à cause de son obscurité. » Joignons iel l'autorité de Cicéron. « Selon Xéno-

In Physic. Arist., 1, 6.

phane, dit Cicéron, Dieu est l'infini avec l'intelligence '. » Et il est suivi en cela par Minucius Félix 2. Enfin Tzetzes 3 dit : « L'intelligence est » l'attribut fondamental de toute nature divine, » de Dieu et des anges, comme Xénophane l'a » écrit ainsi que Parménide.»

Nous demandons, par exemple, s'il serait possible de trouver dans quelque philosophe ionien, avant Anaxagore, des vers qui ressemblassent le moins du monde à ceux-ci :

Un seul dieu, supérieur aux dieux et aux hommes 4, Et qui ne ressemble aux mortels ni par la sigure ni par [ l'esprit.

Clément, qui nous à conservé ces vers, les caractérise fort bien en disant que Xénophane y enseigne l'unité et la spiritualité de Dieu. Où trouverait - on aussi dans un philosophe ionien, avant Anaxagore, ce vers 5:

Sans connaître la fatigue, il dirige tout par la puissance de [l'intelligence.

Ces deux fragments précieux séparent déjà leur auteur des philosophes ioniens. Mais des

De nat. deor., 1, 11: Tum Xenophanes qui mente adjuncta omne præterea quod esset infinitum Deum voluit

<sup>2</sup> P. 20: Xenophanem notum est omne infinitum cum mente Deum tradere.

Chil., viii, 828.

<sup>\*</sup>Clém. Alex., Strom., v. Eusèb. Prap. evang., xtit, 13. · Simplic., ibid.

témoignages bien plus précis et plus étendus ne laissent aucun doute à cet égard, et nous avons ici un avantage que nous n'avons pas toujours eu pour la physique de Xénophane, c'est de marcher sur un sol plus ferme, et appuvés sur des autorités d'un tout autre poids. Précédemment nous étions réduits, la plupart du temps, à des renseignements puisés dans les écrivains d'un âge inférieur et dépourvus de critique; îci nous avons toujours pour guides Aristote et Simplicius, et encore avec ce singulier avantage que ces deux excellents esprits ne nous rapportent pas sculement les opinions de Xénophane, mais la maufère dont il les établissait; non-seulement la lettre, mais l'esprit de ces opinions. Or, on v voit à déconvert le plus pur et le plus noble théisme, c'est-à-dire une doctrine qui ne se trouvait · alors que chez les pythagoricieus de la Grande-Grèce. Et ce qui est de la plus haute importance, Aristote et Simplicius, en reproduisant l'argumentation de Xénophane, nous apprennent par là que s'il avait profité de l'esprit nouveau qu'il rencontra sur les côtes de l'Italie. il resta fidele à l'esprit de liberté qui caractérisait les Ioniens. En effet, au lien de poser simplement des dogmes, comme aurait fait un pythagoricien ordinaire, s'il eût même osé enfreindre le secret prescrit aux membres de l'institut pythagorique; au lieu de prononcer des sentences et presque des oracles, et de parler par symboles, Xénophane raisonna. Les Ioniens l'avaient fait en physique; mais la plus haute difficulté est de donner à la pensée une direction régulière, alors nême, qu'elle s'élance hors du monde, et de porter l'ordre et la lumière là où tout semble simple pressentiment, intuition immédiate et révélation. On peut dire que Xénophane a l'honneurdes premiers essais de dialectique.

Aristote dans son livre sur Xénophane, Gorgias et Zénon , Simplicius dans son Commentaire sur la Physique d'Aristote 2, et Théopraste dans Bessarion3, nous ontconservé le corps de l'argumentation par laquelle Xénophane démontrait que Dieu n'a pas eu de commencement et n'a pas pu naître. Il est-impossible de ne pas éprouver une impression profonde et presque solennelle en présence de cette argumentation; quand on se dit que c'est là peut-être la première fois que, dans la Grèce au moins, l'esprit humain a tenté de se rendre compte de sa foi et de convertir ses croyances en théories. Il est curieux d'assister à la naissance de la philosophie religieuse: la voilà ici au maillot, pour ainsi diret elle ne fait encore que bégayer sur ces redoutables problèmes; mais c'est le devoir de l'ami de l'humanité d'écouter avec attention et de recueillir avec soin les demi-mots qui lui échappent, et de saluer avec respect la première ap-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ch. 3.— <sup>2</sup> Ibid.— <sup>3</sup> Contra calumniatorem Platonis, п, 11, р. 32.

parition du raisonnement. Voici l'argumentation de Xénophane, telle qu'Aristote et Simplicius nous l'ont conservée : « Il est impossible d'appliquer à Dieu l'idée de naissance, car tout » ce qui naît doit naître nécessairement ou » de quelque chose de semblable, ou de quel-» que chose de dissemblable. Or ici l'un et » l'autre est impossible, car le semblable n'a » pas d'action sur le semblable, et ne peut pas plus le produire qu'en être produit..... D'un » autre côté le dissemblable ne peut naître du » dissemblable: car si le plus fort naissait du » plus faible, ou le plus grand du petit, ou le » meilleur du pire, ou bien tout au contraire le » pire du meilleur, l'être sortirait du non-être, » ou le non être sortirait de l'être 1, ce qui est im-» possible. Il faut donc que Dieu soit éternel. » Il importe de lire la même argumentation abrégée dans Simplicius 2, de la lire réduite encore dans Bessarion 3; il ne faut pas même négliger le passage de Plutarque dans Eusèbe, passage qui, au milieu d'erreurs graves, contient d'heureux éclaircissements au morceau d'Aristote 4, et où Plutarque reconnaît positivement que Xénophane a pris ici un chemin qui lui est propre; et en effet Diogène 5 assure que Xénophane le pre-

D'après la correction de Brandis.

2 Ibid. — Ibid. — Prap. ev., 1, C'est sur ce passage que s'appuie la correction de Brandis.

<sup>1</sup>bid. Voyez aussi Hesychius, p. 31.

mier démontra que tout ce qui naît périt. C'est ici qu'on voit poindre à son aurore le principe qui doit un jour devenir si célèbre : l'être ne peut sortir du non-être, le non-être ne peut rien produire, c'est-à-dire, rien ne se fait de rien. Voilà la première expression peutêtre du principe de la causalité. Xénophane n'a point inventé ce principe; il est inhérent à l'esprit humain qui le possédait, s'en servait et l'appliquait, ou plutot était dominé et gouverné par lui dans toutes ses démarches, mais à son insu; car ce qui échappe le plus à l'intelligence est précisément ce qui lui est le plus lutime. Tirer ce principe des profondeurs et des ténèbres, où il agit spontanément et se développe d'une manière concrète, vivante et animée, le dégager à la lumière de la réflexion, et le transformer en une loi et en une formule abstraite et générale, dont l'esprit acquiert la conscience, et qu'il examine en quelque sorte comme un objet extérieur: telle est la gloire de la philosophie.

La conclusion de cette argumentation dans Aristote est que, « puisque Dieu ne peut pas » naître, il ne peut périr, tout ce qui est né pé-» rissant nécessairement, tandis que ce qui n'est » pas né, c'est-à-dire, ce qui ne devient pas un » être par le moyen d'un autre, mais ce qui est » un être en soi-même, est éternel. » Ce n'est plus la senlement le principe de causalité; c'est . i Thirl. ;

la conception distincte de l'accident et de la substance, de l'étré phénomenal et de l'être en soi, et l'attribution de la notion de correptibilité à l'un, et de la notion d'incorruptibilité et d'éternité à l'autre, c'act-d'ire le principe de la sabstunce avec tont son écritége.

Voici une autre argumentation ou Xénophane déduit l'unité de Dicu de sa tonte-puissance et de sa toute-bonte, Sans doute, avant lui, les notions de l'unité, de la bonté et de la puissance de Dien ne manquaient point aux hommes, et on les avait mente exprimées avec toute la force et l'éclat du sentiment; mais personne, que nous sachions, n'avait essayé de trouver le rapport qui unit ces idées entre elles, de manière à en faire la matière d'un raisonnement, et à en construire la théorie qu'Aristole nons a conservée. Malheureusement l'onvrage d'Aristote, et dans cet ouvrage particulièrement le passage où cette argumentation est mentionnée, sont tellement corrompus qu'il est encore plus malaisé de s'y orienter que dans les deux passages précédents. "Si Dieu est ce qu'il y a de plus puissant, Xéno-» phane dit qu'il doit être un: car s'il était denx ou plusieurs, il ne serait pas ce qu'il y a de plus puissant et de meilleur. Ces différents dieux » étant égaux entre eax, seraient chacun ce qu'il y à de plus puissant et de meilleur; car ce qui o constitue un Dieu, c'est d'être le plus puissant, » et non d'être surpassé en phissance, c'est de

» gouverner seul toutes choses , de sorte que si Dieu n'est pas ce qu'il y a de plus puissant, il n'est pas par cela meme. Si l'on sun-» pose qu'il y en a plusieurs, on il y a entre eux » des inférieurs et des supérieurs, et alors il n'y » a pas de Dieu , car la nature de Dieu est de ne » rien admettre de plus puissant que soi ; ou ils » sont égaux entre eux, et alors Dieu perd sa na-» ture, qui est d'être ce qu'il y a de plus puissant; » car l'égal n'est ni meilleur ni pire que son égal; » de sorte que s'il v a un Dieu, et s'il est tel que » doit être un Dien, il fant que'il soit un; sans » quoi il ne pourrait pas tont ce qu'il voudrait; » car si l'on admet plusieurs dieux, chacun d'eux. » pris à part, est sans puissance. » Il faut voir dans Simplicius tout ce raisonnement abrégé : « Xénophane conclut l'unité de Dieu de sa toutepuissance; s'il y a plusieurs dienx, dit-il, il faudrait nécessairement que tous eussent également la suprême puissance, car la toutepuissance et la toute-bonté est le caractère » essentiel de la Divinité. » Il faut voir aussi dans Bessarion l'extrait de Théophraste. C'est là la première tentative qui ait cte faite de porter la dialectique jusque dans les qualités essentielles

<sup>\*</sup> Και πάντα πρατεισθαι είναι. Ces mots sont inintelligib Fülleborn propose de les retrancher: Brandis lit; Kar moida neareighai ilum , c'est-à-dire nai nolla sivat dotte noureighat. Je dois a M. Boissonade la correction à peu près certaine : καί πάντα κρατείσθαι ένι. — 2 Ibid.

de Dieu, de soumettre ces qualités à une dépendance réciproque, et d'en former une théorie. Et cette théorie est restée dans la philosophie non-seulement comme un exemple respectable des premiers efforts de la raison, mais comme un modèle que l'on a depuis sans cesse imité en le surpassant, et comme la source de tous les raisonnements du même genre. Voilà donc, des l'origine de la philosophie grecque, Dieu concu et établi comme souverainement puissant, souverainement bon, et par cela même comme essentiellement un; ce n'est plus seulement la cause et la substance de toutes choses, comme nous l'avions vu précédemment, c'est la cause et la substance sous un point de vue plus intellectuel. c'est la sagesse et la bonté; c'est déjà un Dieu moral. Or, où Xénophane aurait il trouvé le plus faible germe de cette doctrine dans ses devanciers ou dans ses contemporains de l'Ionie avant Anaxagore? Au contraire, l'esprit qui ponvait l'y conduire était dans les pythagoriciens de la Grande-Grèce. Il faut donc supposer que cette doctrine n'a aucun antécédent historique, ou la rapporter à sa cause la plus probable, le voisinage de l'école de Pythagore.

La présence de deux esprits opposés dans la physique et la théologie de Xénophane est évidente, et elle atteste deux sortes d'antécédents, a travers lesquels il a passé, et dont il forme le point de réunion. Mais comment a-t-il allié les contraires?



comment la physique ionienue se mèle-t-elle dans Xénophane à la théologie pythagoricienne? C'est ce qu'il s'agit de reconnaître, car c'est précisément, cette combinaison qui caractérise la doctrine propre de Xénophane, lui donne une physionomie particulière, et lui assigne un rôle original dans l'histoire de la philosophie de cette époque.

L'école ionienne et l'école pythagoricienne ont introduit dans la philosophie grecque les deux éléments fondamentaux de toute philosophie, savoir : la physique et la théologie. Voilà donc en Grèce la philosophie en possession des deux idées sur lesquelles elle roule, l'idée du monde et celle de Dieu. Les deux termes extrêmes de toute spéculation ainsi donnés, il ne reste plus qu'à trouver leur rapport. Or. la solution qui se présente d'abord à l'esprit humain préoccupé qu'il est nécessairement de l'idée de l'unité : c'est d'absorber l'un des deux termes dans l'autre, d'identifier le monde avec Dieu ou Dieu avec le monde, et par là de trancher le nœud au lieu de le résoudre. Ces deux solutions exclusives sont toutes deux bien naturelles. Il est naturel, quand on a le sentiment de la vie et de cette existence si variée et si grande dont nous faisons partie, quand on considère l'étendue de ce monde visible et en même temps l'harmonie qui y règne et la beauté qui y reluit de toutes, parts, de s'arrêter là où s'arrêtent les sens et l'imagination, de supposer

## X ÉNOPHANE.

que les êtres dont se compose ce monde sont les seuls qui existent, que ce grand tout si harmonique et si un est le vrai sujet et la dernière application de l'idée de l'unité, qu'en un mot ce tout est Dieu. Exprimez ce résultat en langue grecque, et voilà le panthéisme. Le panthéisme est la conception du tout comme Dieu unique. D'un autre côté, lorsque l'on découvre que l'apparente unité du tout n'est qu'une harmonie et non pas une unité absolue, une harmonie qui admet une variété infinie, laquelle ressemble fort à une guerre et à une révolution constituée, il n'est pas moins naturel alors de détacher de ce monde l'idée de l'unité, qui est indestructible en nous, et ainsi détachée du modèle imparfait de ce monde visible, de la rapporter à un être invisible placé au dessus et en dehors de ce monde, type sacré de l'unité absolue, au-delà daquel il n'y a plus rien à concevoir et à chercher. Or, une fois parvenn à l'unité absolue, il n'est plus aisé d'en sortir, et de comprendre comment l'unité absolue étant donnée comme principe, il est possible d'arriver à la pluralité comme conséquence; car l'unité absolue exclut toute pluralité. Il ne reste donc plus, relativement à cette conséquence, qu'à la nier ou tout au moins à la mépriser, et à regarder la plurálité de ce monde visible comme une ombre mensongère de l'unité absolue qui seule existe , une chute à peine compréhensible, une négation et un mal dont il faut se séparer

pour tendre sans cesse au seul être véritable, à l'unité absolue, à Dieu. Voilà le système opposé au panthéisme, Appelez-le comme il vous plaira. ce n'est pas autre chose que l'idée d'unité appliquée exclusivement à Dieu, comme le panthéisme est la même idée appliquée exclusivement au monde. Or, encore une fois, ces denx solutions exclusives du problème fondamental sont aussi naturelles l'une que l'autre, et cela est si vrai qu'elles reviennent sans cesse à toutes les grandes époques de l'histoire de la philosophie, avec les modifications que le progres des temps leur apporte, mais au fond toujours les mêmes, et que l'on peut dire avec vérité que l'histoire de leur lutte perpetuelle et de la domination alternative de l'une on de l'autre a été jusqu'ici l'histoire même de la philosophie. C'est parce que ces deux solutions tiennent au fond de la pensée qu'elle les reproduit sans cesse dans une impuissance égale de se séparer de l'une ou de l'autre, et de s'en contenter. En effet, l'une ou l'autre, prise isolément, ne suffit point à l'esprit humain, et ces deux points de vue opposés, si naturels et par conséquent si durables et si vivaces, exclusifs qu'ils sont l'un de l'autre, sont par cela même également défectueux et insuffisants. Un cri s'élève contre le panthéisme. Tout l'esprit du monde ne peut absoudre cette doctrine et réconcilier avec elle le genre humain. On a beau faire, si l'on est consequent, on n'aboutit avec elle qu'à une espèce d'âme du monde comme principe des choses, à la fatalité comme loi unique, à la confusion du bien et du mal, c'est-à-dire à leur destruction dans le sein d'une unité vague et abstraite, sans sujet fixe; car l'unité absolue n'est certainement dans aucune des parties de ce monde prise séparément; comment donc serait-elle dans leur ensemble? Comme nul effort ne peut tirer l'absolu et le nécessaire du relatif et du contingent, de même de la pluralité, ajontée autant de fois qu'on voudra à elle-même, nulle généralisation ne tirera l'unité, mais seulement la totalité. Au fond, le panthéisme roule sur la confusion de ces deux idées si profondément distinctes. D'une autre part, l'unité sans pluralité n'est pas plus réelle que la pluralité sans unité n'est vraie. Une unité absolue qui ne sort pas d'elle-même ou ne projette qu'une ombre, a beau accabler de sa grandeur et ravir de son charme mystérieux, elle n'éclaire point l'esprit, et elle est hautement contredite par celles de nos facultés qui sont en fapport avec ce monde et nous attestent sa réalité, et par toutes nos facultés actives et morales, qui seraient une dérision et accuseraient leur auteur, si le théâtre où l'obligation de s'exercer leur est imposée n'était qu'une illusion et un piège. Un Dieu sans monde est tout aussi fanx qu'en monde sans Dien; une cause sans effets qui la manifestent, ou une série indéfinie d'effets sans une cause première; une

substance qui ne se développerait jamais, ou un riche développement de phénomènes sans une substance qui les soutienne; la réalité empruntée seulement au visible ou à l'invisible : d'une et d'autre part égale erreur et égal danger, égal oubli de la nature humaine, égal oubli d'un des côtés essentiels de la pensée et des choses. Entre ces deux abîmes, il y a long-temps que le bon sens du genre humain fait sa route; il y a longtemps que, loin des écoles et des systèmes, le genre humain croit avec une égale certitude à Dieu et au monde. Il croit au monde comme à un effet réel , ferme et durable , qu'il rapporte à une cause, non pas à une cause impuissante et contradictoire à elle-même, qui, délaissant son effet, le détruirait par cela même, mais à une cause digne de ce nom, qui, produisant et reproduisant sans cesse, dépose, sans les épuiser jamais, sa force et sa beauté dans son ouvrage; il y croit comme à un ensemble de phénomènes, qui cesserait d'être à l'instant où la substance éternelle cesserait de les soutenir; il y croit comme à la manifestation visible d'un principe caché qui lui parle sous ce voile, et qu'il adore dans la nature et dans sa conscience. Voilà ce que croit en masse le genre humain. L'honneur de la vraie philosophie serait de recueillir cette croyance universelle, et d'en donner une explication légitime. Mais faute de s'appuyer sur le genre humain et de prendre pour guide

le sens commun, la philosophie, s'égarant jusqu'ici à droite ou à gauche, est tombée tour à tour dans l'une ou l'autre extrémité de systèmes également yrais sous un rapport, également faux sous un autre, et tous vicieux au même titre. parce qu'ils sont également exclusifs et incomplets. C'est là l'éternel écueil de la philosophie. Ces deux tendances exclusives sont représentées en grand dans l'histoire de l'humanité par l'Orient et par la Grèce, et particulièrement en Grèce par la philosophie de la race ionienne et par celle de la race dorienne. La tendance panthéiste est évidente dans la philosophie ionienne, qui, disciple des sens et de l'apparence, s'occupe de ce monde, mais ne croit qu'à lui, et ne cherche rien au-delà, prenant tour à tour pour principe des choses l'eau, la terre, l'air ou le feu, séparés on réunis, mais ne s'élevant jamais à un principe invisible et idéal. Au contraire, la philosophie pythagoricienne idéalise tout, et part de principes invisibles. Xénophane, Ionien et Italien à la fois, qui participa de ces deux philosophies, les combina-t-il de manière à les fondre ensemble, et à les tempérer l'une par l'autre dans le sein d'un sage éclectisme, qui, s'élevant en esprit jusqu'au Dieu un et invisible, aurait su le reconnaître aussi dans la vie et la variété de ee monde, et admettre le tout non pas comme-Dien, mais comme divin? Xénophane releva-t-il le panthéisme en le rattachant au théisme,

commo l'effet à la cause; et vivifia-t-il le théisme en en tirant le panthéisme, comme du sein de la cause sort et se développe la série indéfinie des effets? Devança-t-il ainsi l'ordre des temps et son siècle? Non : personne ne devance son siècle; chacun fait son rôle, et Xénophane n'a pasdérobé à Platon celui qui avait été assigné à cegrand homme, à son siècle et à Athènes. Mais Xénophane, précisément parce qu'il fut l'homme et le philosophe de sa situation et de son temps, ne devait pas tomber et n'est tombé en effet ni dans l'une ni dans l'autre des deux tendances exclusives qui se combattaient alors; mais, avant participé de l'une et de l'autre, il en fit une combinaison qui le sépare à la fois et le rapproche des pythagoriciens et des loniens, mêla les deux esprits de ses deux patries, et sans garder une mesure parfaite entre l'un et l'autre, les admit assez tous les deux pour qu'il soit injuste de l'accuser d'une tendance exclusive prononcée, et surtout de panthéisme:

Cependant l'accusation de panthéisme pèse depuis des siècles sur Xénophane. Examinons cette accusation

Pour qu'on eut le droit de l'accuser de panthéisme, il faudrait de deux choses l'une, ou nier tout ce que nous avons rapporté de son dicisme, sa démonstration de l'éternité de Dien et de son unité, tirée de sa paissance et de sa bonté, suprème, c'esta dire nier, ce qu'il y a précisément de plus authentique et de plus certain dans les anciens témoignages, ou prétendre que ce qu'Aristote et Simplicius font dire à Xénophane sur Dieu, qu'il est éternel, un tout-puissant et tout bon, il l'a dit du monde et de l'ensemble des choses visibles. C'est ce qu'on a prétendu. Faute de bien entendre les passages d'Aristote, et attribuant à Xénophane une opinion exclusive pour le comprendre plus aisément, car rien n'est plus clair et plus précis que l'exclusif, des écrivains postérieurs, dépourvus de critique, ont faire dire du monde et du tout à Xénophane ce qu'Aristote et Simplicius lui font dire de Dieu et de l'unité. Plutarque : « Selon » Xénophane, le monde n'a pas eu de commen-» cement, il est éternel et incorruptible. » Stobée 2 lui prête la même opinion. Théodoret 3 : « Le tout est un, il est sphérique. » Origène 4 : « Le tout n'a pas été produit et ne peut être n détruit, il est immuable, un et en dehors du » changement. » Plutarque, dans Eusèbe! : «'Le » tout est toujours égal à lui-même. » Si ces témoignages étaient certains, ils contiendraient l'identité de Dieu et du monde, c'est-à-dire le plus mauvais panthéisme. Mais il n'en est rien, et il est prouvé au contraire par l'autorité d'Aristote que Xénophane n'attribue l'éternité et l'unite qu'à Dieu, à celui auquel il attribue en

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plac. phil., π, 4.— <sup>1</sup> Ecl. Phys., éd. Heeren, p. 416. — <sup>1</sup> Affect. cur., iv.— <sup>1</sup> P. 95.— <sup>1</sup> Prap. cv., 1, 8.

même temps la supreme puissance et la supreme bonté. En règle générale, on ne saurait admettre avec trop de réserve les assertions non motivées, courtes et obscures des écrivains des siècles inférieurs, ni accorder trop de confiance à Aristote, qui non-seulement apporte les opinions de Xénophane, mais en développe et en commente les motifs.

Il y a plus, les idées de Xénophane sur le monde, telles que nous les avons rapportées en traitant de sa physique, et la plupart du temps d'après Stobée, Théodoret, Plutarque et Origene, sont absolument incompatibles avec celles que ces mêmes écrivains lui attribuent maintenant. Par exemple, une des choses qui ont paru le mieux démontrer le panthéisme de Xénophane est sa célèbre assimilation de Dieu à une sphère, mais c'est précisément de cette expression bien comprise que l'on pent déduire avec le plus de certitude la distinction de Dieu et du monde. Si Xénophane eût admis en physique que le monde est une sphère, dire ensuite que Dieu est sphérique, serait une confession évidente de panthéisme; mais nous avons vu que loin d'admettre la forme sphérique de la terre, il prétend le contraire, et que le contraire résulte nécessairement de son système entier sur la terre, dont il pose la partie inférieure comme infinie, ce qui détruit toute sphéricité possible, ainsi que plusieurs auteurs, et entre autres Cosmas, l'ont très-bien remarqué,

Si donc le monde ne peutêtre sphérique, direque Dieu l'est, assurément ce n'est pas les confondre. L'épithète de sphérique est tout simplement une locution grecque qui désigne la parfaite égalité et l'unité absolue qui ne conviennent qu'à Dieu, et dont une sphère peut donner quelque image. Le σφαιρικός des Grecs est le rotundus des Latins. C'est une expression métaphorique comme celle de carré pour dire parfait, expression aujourd'hui triviale, mais qui alors, à la naissance des notions mathématiques, avait quelque chose de relevé, et se trouve dans la plus noble poésie. Simonide dit: un homme carre des pieds; des mains et de l'esprit, pour dire un homme accompli , métaphore employée aussi par Aristote a. Il n'est donc pas étonnant que Xénophane. poëte aussi bien que philosophe, écrivant en vers, et peu capable encore de trouver les expressions métaphysiques qui répondaient àses idées, aitemprunté à la langue de l'imagination l'expression qui pouvait le mieux rendre sa pensée pour luimême et la faire entendre aux autres, et représenter à l'entendement encore enveloppé dans les sens celui qui est un; égal et semblable à lui-même. Voilă bien ce que disent les plus anciens auteurs. Aristote 3; « Dieu en tant qu'ab-» solument semblable à lui-même est sphérique,

De Xenoph., Gorg., Zen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plat., Protagoras, voyez ma traduction, t. IV, p. 74.

<sup>2</sup> Rhetor, m., 11, et Moral. Nicomach., 1, 10.

» car il n'est pas semblable à lui-même par un côté » et dissemblable par un autre, il est absolument » semblable et identique. » Cicéron 1 : « Deum ? " neque natum unquam, et sempiternum, conw globatu figura. » Il est évident que dans ces deux passages l'expression dont nous nous occupons n'est là que comme une comparaison et une methaphore; et qu'elle temoigne d'un theisme severe. C'est encore ainsi que paraît l'avoir entendu Alexandre d'Aphrodise2. Sextus commence déjà à dépraver l'expression de Xénophane; et à la rattacher indirectement à un point de vue panthéiste : Dieu's habite dans le ntout; ilest sphérique; net ailleurs 1: "Dieu est une » sphère impassible. » Diogène lui fait dire d'une manière plus vicieuse encore et mênie absurde : « L'essence de Dieu est sphérique. » Et Théodoret, déjà cité : « Le tout est un ; il est sphérique. » Saus poursuivre plus long-temps ces citations, nous croyons avoir suffisamment démontré que la conclusion que l'on a voulu tirer de cette expression est : 1º en contradiction manifeste avec le système physique de Xénophane, qui fait du tout et du monde non une sphère, mais un cône dont la base est infinie et le sommet couronné par les astres; 2º en contradiction avec l'inter-

Acad., 1v, 37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Simplie., In Physic. Aristot., p. 7 : Σοπιροτιδί: διὰ το πανταχίθει δίδιον.

Pyrrh., 1. - 1 Ibid., III.

prétation des auteurs les plus dignes de confiance. Ce même Aristote, auquel on revient toujours comme au guide le plus sûr dans les anciens systemes philosophiques, nous a conservé de Xénophane une opinion qui montre assez bien l'état de son esprit, le désir de ne point identifier Dieu avec le monde, et cependant de n'en pas faire une abstraction. Or, l'Ionien dans Xénophane est toujours un peu porté à regarder comme une abstraction et comme n'existant pas ce qui n'a pas d'existence visible et appréciable. L'idée d'un être infini, et qui serait en dehors du mouvement, lui paraissait une idée purement négative, qu'il craignait d'appliquer à Dieu, en même temps qu'il lui répugnait, comme pythagoricien, d'en faire un être fini, mobile et uniquement doué des qualités de ce monde. « Dieu est éter-» nel ', un et sphérique, il n'est ni infini ni fini, » car être infini c'est n'être pas, c'est n'avoir ni milieu, ni commencement, ni fin, ni aucune » antre partie, c'est ainsi qu'est l'infini; or, l'être » ne pent pas être comme le non-être. D'un autre » côté, pour qu'il fût fini, il faudrait qu'il fût plu-» sieurs; or, l'unité n'admet pas plus la pluralité » que la non-existence : l'unité n'a rien qui la li-» mite...» Simplicius dans son commentaire dit exactement la même chose, ainsi que Théophraste

Aristot., De Xenoph., Gorg., Zen.

dans Bessarion 1. Cette opinion était trop délicate et trop complexe pour ne pas s'altéreren passant des mains d'Aristote dans celles des critiques postérieurs. Comme il est plus aisé de comprendre le système qui fait de Dieu un être fini on un être infini, les critiques se sont partagé l'opinion de Xénophane, et ils lui font dire, les uns que Dieu est fini, les autres qu'il est infini. Ainsi il paraît qu'Alexandre d'Aphrodise 2 faisait dire à Xénophane que Dicu est fini. Origène 3 et Galien 4 le répètent ainsi que Jean Philopon 5 et ce même Simplicius 6 que nous avons vu tout à l'heure commenter si exactement Aristote sur l'unité de Xénophane. D'un autre côté, d'autres critiques, se jetant à l'extrémité opposée, ont prétendu qu'il fait de Dieu, comme nous l'avonsvu, tout ce qui est infini. C'est ce que dit Cicéron, et ce que répète Minucius Félix. Simplicius nous rapporte que Nicolas de Damas prête à Xénopliane l'opinion que le principe des choses est infini et immuable. Mais il est impossible de savoir si Nicolas de Damas parle ici de Dien ou de la terre, dont en effet Xénophane faisait la base immuable et infinie.

Les mêmes raisons qui faisaient rejeter à Xénophane l'idée de fiui et d'infini, appliquée à l'unité, lui firent aussi séparer de l'unité la mobilité

<sup>\*</sup> Ibid., 10. Aliquo quidem modo neque infinitum neque finitum. - \* Simplie., ibid. - \* P. 94. - \* m. - \* Inphys. Arist. p. 9. - \* Ibid., p. 7. - \* Ibid.

et l'immobilité. Aristole' lui fait dire que Dieu, et aut qu'un, n'est ni mobile ni immobile; que l'immobilité est une non- existencé; que d'un autre côté le changement suppose la relativité et la divisibilité, et que l'unité ne tembe ni sous l'une ni sous l'autre de ces deux suppositions d'une inmobilité abstraite qui est ture n'égation d'existence, ou d'une mobilité destructive de l'unité. Simplicius dans son commentaire développe très-clairement cette idée. Cependant Cicéron? Galien a et Philopon a tuttibuent à Kenophane Popinion contraire; et Simplicius 5 nous en a conservé deux vers qui semblent bien admettre l'immobilité du premier principe:

Il reste toujours en lui-même sans aucun changement; Il ne se transporte pas d'un lieu à l'autre, car il est iden-[tique à lui-même.

Quoi qu'il en soit de ce point p'articulier, il ne reste pas moins incontestable que c'est le mé-lange indécis de théisme et de panthéisme qui caractérise le système de Xénophane. Vent-on y trouver le théisme? qu'on se rappelle tous les passages que nous avons cités, et de plus cette plurase de Diogène 6: ¿ Dieu est toute intelligence

<sup>\*</sup> Ibid. - \* Academic., w, 37. - \* Ibid. - \* Ibid. -

Ibid. C'est ainsi qu'il sait entendre σύμπαντα δὲ δίναι νοῦν καὶ φρόνησεν, qui yenant à la suité de öλον ἐρᾶν καὶ όλον

» et toute sagesse; » et cette autre du même auteur ': « Toute pluralité est inférieure à l'intellingence. » D'un autre côté veut-on trouver le pauthéisme dans Kénophane? Outre les passiges d'Aristote sur la non-infinité et la nonimmutabilité de Dieu, et les assertions des écrivains d'un âge postérieur, on n'a qu'à prendre ces expressions de Sextus °: « Dieu habite dans » le tout;» le vers célèbre qui semble bien faire du Dieu de Xénophane l'âme du monde du panthéisme:

« Il est toute vision, toute intelligence, toute ouïe; »

et les témoignagnes correspondants de Diogène de Plutarque de d'Origène de Mais il serait pro-

άχουμν est évidemment un développement du vers fameux : Ούλος ὁρά.... développement dans lequel ούλος δε νωτ a été paraphrasé en σύμπαντα δι τίναι ν. κὰι φρ.

• Epa dien γ πλλε ήτω νο διένει. Pinas e tris-controverset, or rejette Vinterpretation toute pythagoricienne de Rossi et de Brandis, et ann changer avec Ménagè use au 1985, je vois dans cette phrate, avec Cassubon, l'intervention de Xénophane dans la querelle de la pluralifé et de Punit éou de Pinatelligence. Platon, dans le Tinder. Not di λέφτος δίχουτος, τζά δείτρα κτανώστα.

2 Pyrrh. , 1. - 3 Sext. , Advers. Physic., p. 584.

Ibid. όλον δε όρχη καὶ όλον ἀκούειν, μὴ μέντοι ἀναπνείν.
 Εακθ., Prap. ev, Ακούειν καὶ όρᾶν καθόλου καὶ μὴ κατά

Kzi πᾶσι τοῖς μορίοις αἰσθητικό». Il est probable que tout ceci est dirigé contre le polythéisme, qui divisait Dieu dans la

fondément injuste de qualifier de panthéisme le système total de Xénophane, car ce serait le caractériser par une seule de ses parties. Sachons voir le passé comme il a été; ne prétons pas à un philosophe du sixième siècle avant l'ère chrétienne les combinaisons savantes et les systèmes précis des philosophes des siècles suivants et des temps modernes.

Encore une fois, Xénophane est un homme de l'Ionie et de la Grande-Grèce, qui comme l'Ionienà a philosophé sur la nature, et s'est principalement occupé du monde extérieur, mais qui, n'étant pas resté étranger aux spéculations pythagoriciennes, sut voir dans ce monde de l'intelligence, de l'harmonie et de l'unité, etappela Dieu cette unité telle qu'il la voyait et la sentait, c'est-à-dire en rapport intime avec le

diversité des phénomènes naturels, au lieu de rapporter tous les phénomènes de la nature à l'amité divine. Pline a dit (Hist.) autre, 21 par la mater, 21, 2) Tous est estudis, touts suita, touts en dit (List.) touts est entre le toute suita, les matines, touts est mit, les urrieux de retrouver dant les autreus chrétiens des premières sicles les mêmes pensées , presipie dans les mêmes termies. Saint Irénée, dans Sistit Epiphane, ch. xxxxii, dit ; donc ivente vio, dis, di Signa, situe vois, 30% évalue à controllée de la commentation de la co

monde, ne niant pas qu'elle n'en soit essentiellement distincte, mais ne l'affirmant pas non plus. C'est cette indécision qui constitue le système de Xénophane, et ici nous sommes heureux de pouvoir nous appuyer sur l'autorité d'un passage de la Métaphysique, où Aristote résume avec sa justesse et sa profondeur ordinaires l'opinion du foudateur de l'école d'Élée Aristote, dans ce qui précède et suit ce passage, divise et subdivise tous les points de vue possibles de la question de l'unité, les rapporte aux différents personnages de l'école d'Élée, et termine ainsi : « Xénophane qui le premier parla » de l'unité, car Parménide passe pour son disci-» ple, n'a pas cu de système précis; il ne paraît pas » s'être prononcé sur la nature de cette unité, si » elle était matérielle ou spirituelle, mais-en » contemplant l'ensemble du monde il a dit que » l'unité est Dieu 1, » Tel est le jugement auquel. selon nous, il faut s'arrêter. En essayant de donner plus de précision au système de Xénophane, on le fausse. Xénophane eut donc le premier l'idée de l'unité, mais plutôt par intuition que par réflexion, et sans s'ètre posé à lui-même et sans avoir résolu toutes les questions que renferme celle de l'unité des choses, sans aucune subtilité, et sans grande méthode, comme le dit Aristote, au même endroit, de Xénophane et de Melisse 2.

<sup>4</sup> Mét. , éd. Brandis , 1, p. 18.

<sup>2</sup> Ibid. Δ. όντες μίκρου άγροικότεροι.

La nature entière lui parut pleine d'harmonie et d'unité, et il appela cette unité Dieu, mettant à la fois la philosophie sur la route d'un théisme absolu ou d'un absolu panthéisme. On sait ce qu'ont fait Parménide et l'école d'Elée. Sans doute Xénophane est le maître de Parménide et le fondateur de l'école d'Élée; mais celui qui commence n'est point celui qui finit. Le premier qui met une idée dans le monde, non-seulement n'en voit pas l'accomplissement, mais n'en connaît pas la portée; cette idée même est toujours indécise à sa naissance. N'attribuons donc jas à Xénophane l'œuvre de Parménide; mais en même temps convenons que le germe de de Parménide est dans Xénophane, non dans la partie ionienne de Xénophane, mais dans sa partie pythagoricienne. Et cela est si vrai, que l'unité, qui dans son successeur pouvait être matérielle ou spirituelle, selon la prédominance de l'élément ionien ou pythagoricien, a été spinituelle et exclusivement spirituelle dans .Parménide ; que pouvant devenir entre ses mains celle du monde ou celle de Dieu, elle est devenue l'unité divine, unité solitaire et retirée en ellemême, devant laquelle le monde disparaît et n'est plus qu'une apparence insignifiante. Le monde, c'est-à-dire le tout est si peu l'unité et le Dieu de Parménide, que, selon Parménide, en partant, de l'unité, on ne peut arriver au tout et au monde. Loin d'être panthéiste, Parménide

distingue tellement la totalité de l'unité, sò se de ro ev, qu'il nie la totalité, et s'enfonce dans l'abime d'une unité absolue qui seule existe, unité sans nombre, existence sans contenu et sans réalité, qui n'est plus qu'une abstraction sublime, et ressemble au néant de l'existence. Xénophane n'était pas allé jusqu'à cette extrémité; mais il faut avouer que l'idée de l'unîté, împlantée par lui dans le soi spiritualiste d'Elée, devait y produire ce qu'elle a produit. Ou'on juge maintenant de la folie de ceux qui, répétant, sans aucune critique historique ni philosophique, des assertions fondées sur des textes indignes de foi de mauvais écrivains du Bas-Empire, ont peu à peu composé à Xénophane une réputation de panthéisme, aujourd'hui si bien établie et si bien accréditée auprès de la foule philosophique, qu'en attaquant ce préjugé ridicule, et en substituant ici l'autorité d'Aristote à celle de Théodoret, du faux Plutarque et du faux Origène, c'est nous qui passerons pour téméraires et qui aurons l'air d'avancer un paradoxe.

Une accusation encore plus mal fondée et plus étrange que celle de panthéisme a été portée et renouvelée sans cesse contre Xénophane, l'accusation du sceptioisme universel. Chose admirable, tous les historiens s'accordent à lui attribuer l'invention du scepticisme universel, en même temps qu'ils exposent tout au long son système sur l'unité absolue et l'accusent de pau-

théisme, entassant ainsi pêle-mêle trois contradictions. Il est trop bizarre en vérité de commencer par prêter à un homme un dogmatisme outré, pour finir par lui reprocher d'avoir introduit dans la philosophie la doctrine de l'incompréhensibilité de toutes choses '. D'où vient un pareil préjugé? De la même source que celui du panthéisme de Xénophane, c'est-à dire d'écrivains des âges inférieurs, historiens officiels mais très - peu sûrs des systèmes philosophiques, où pourtant il a paru plus commode aux historiens modernes d'aller chercher des opinions toutes faites que de s'en former à eux-mêmes par l'étude approfondie d'écrivains d'un accès plus difficile, mais d'une autorité tout autrement grave', comme Platon et surtout Aristote. Par exemple, Aristote, qui a si souvent parlé de Xénophane, ne dit pas un mot de son scepticisme. Platon n'en parle pas davantage. Cette opinion commence à paraître dans Sextus, qui tantôt prête à Xénophane un scepticisme absolu, tantôt un demi-scepticisme, et rapporte des vers de Xénophane qui contiennent le scepticisme, à ce qu'il prétend, tout en convenant que son interprétation n'est pas unanimement adoptée 2. Cicéron dit aussi 3 : « Parmenides ;

Ακαταληψία πάντων.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pyirh. hyp., ii, 28; Advers. Mathem., vit, 49, 110; vin, 326.— Academ., iv, 23.

Xenophanes, minus bonis quamquam versibus sed tamen illis versibus, increpant corum arrogantiam qui, cum nihil sciri possit, audeant se scire dicere. » Mais d'abord il faut bien distinguer Parménide de Xénophane; ensuite Parménide n'a nié l'autorité des sens et la réalité du monde visible qu'au profit de son système. sur l'unité absolue. Il paraît que Sotion, à ce que dit Diogène, attribuait aussi à Xénophane l'opinion que tout est incompréhensible; mais Diogène ajoute que Sotion se trompe en cela 1: ce qui prouve, comme nous le savions déjà par-Sextus, que l'antiquité était partagée à cet égard. Aristoclès dans Eusèbe<sup>2</sup>, le faux Origène<sup>3</sup>, saint Epiphane 4 et Prochis lui-même dans le commentaire du Timée 5 répètent vaguement l'accusation de scepticisme. Mais tout se réduit à l'autorité de Sextus, qui seul cite à l'appui de son opinion un texte de Xénophane. Il s'agit donc d'examiner soigneusement ce texte, et de voir si réellement, comme le veut Sextus, il contient le scepticisme universel.

Nul homme n'a su, 'nul homme ne saura rien de certain Sur les dicux et sur tout ce dont je parle. Et celui qui en parle le mieux

N'en sait rien , et l'opinion règne sur tont [Dizo: r'int naoc

<sup>1</sup> Ibid. - <sup>2</sup> Prap. evang., x1, 3, - <sup>1</sup> Ibid., p. 94. - 1, p. 1087. - <sup>1</sup> P. 78.

Il est aisé en isolant ce dernier vers des précédents d'y trouver l'apparence du scepticisme; mais en le laissant à sa place, il se rapporte aux vers précédents, et signifie seulement que l'opinion règne dans tout ce dont parlait Xénophane. Or, de quoi parlait-il? S'il parlait de l'unité, du monde, de Dieu et des obiets même de son système, il est en effet sceptique, inconséquent à lui-même, et inconséquent d'une manière si absurde qu'il faut un peu hésiter à admettre cette solution. Mais Xénophane ne s'explique-t-il pas lui-même très-clairement, et ne dit-il pas qu'il s'agit ici des dieux, de ces dieux auxquels on sait qu'il faisait une guerre acharnée? C'est encore ainsi qu'il faut entendre, selon nous, ce vers de Xénophane que nous fournit Plutarque 1:

Ces choses n'ont de la vérité que l'apparence, et appartiennent [à l'opinion.

De cette manière il n'y a point de contradiction dans Xénophane. Il est sceptique dans ces vers, mais sur le polythéisme de son temps, et ici le scepticisme est une fidélité à ses principes, et le lien qui le rattache aux deux écoles dont il participait, et dans lesquelles c'était comme une formule convenue que la croyance aux dieux était en dehors de la science, et du seul domaine

<sup>\*</sup> Sympos., Liv. 1x, éd. Reislie, T. viii, p. 973. Ταυτα δεδόξασθαι... Remarquez ταυτα et non πάντα.

de l'opinion. Songeons d'ailleurs que le scepticisme n'est pas du temps de Xénophane, et qu'il faut attendre plus d'un siècle pour rencontrer une école sceptique. N'oublions pas non plus que les sceptiques mettaient bon gré mal gré dans leur école, au rapport de Diogène f, sur les plus faibles apparences, les philosophes les plus opposés à leur doctrine. Ils ont voulu attirer à eux jusqu'à Platon. Il n'est donc pas étonnant, le poëme de Xénophane ayant péri de bonne heure, que Sextus ait interprété sceptiquement et détourné au profit de son système les quatre vers qu'il nous a conservés, et c'est du livre de Sextus que cette opinion aura passé dans quelques uns des écrivains postérieurs où les modernes l'ont rencontrée. Mais elle ne repose que sur un malentendu, sur une interprétation faite visiblement dans un intérêt d'école, et tout-à-fait étrangère et postérieure au temps de la véritable intelligence philosophique parmi les Grecs, au temps de Platon et d'Aristote.

Nous nous arrêtons ici avec les documents: nous avons pris a tâche de n'en négliger aucun, et de les faire entrer tous daus cet essai pour qu'ils pussent en confirmer les vues ou les convaince d'inexactitude. Nous croyons n'avoir fait autre chose qu'encadrer les données que nous

<sup>1</sup> IX, 72.

fournissaient les différents auteurs, et les avoir mises dans leur véritable point de vue. Partout nous avons étroitement uni la biographie du philosophe à l'histoire de ses opinions, convaincus qu'en fait d'histoire rien n'est arbitraire et indifférent, et que les théories les plus générales dépendent plus ou moins des temps et des circonstances au milien desquelles elles naissent et se développent. En résumé, nous croyons avoir prouvé que Xénophane, né 617 ans avant notre ère, et dont la vie remplit tout un siècle . Ionien de naissance, estresté Ionien dans une grande partie de ses idées, et qu'arrivé dans sa vieillesse au milieu des colonies de la Grande-Grèce, il y puisa quelque chose de pythagoricien, qui, se comhimant avec ses antres idées, en composa ce système si bien caractérisé par Aristote, comme un système indécis, où le théisme et le panthéisme coexistent, avec une prédominance secrète de l'élément pythagoricien et théiste, qui, peu à peu s'accroissant et se développant, finit par absorber l'élément panthéiste et ionien dans l'unité absolue et l'idéalisme exclusif de l'école d'Elée. Nous ayons aussi essayé de mettre dans son jour un des meilleurs titres de gloire de Xénophane, celui d'avoir commencé la dialectique et fondé cet art de raisonner que l'École d'Élée porta si loin ".

Aristoclès dans Eusèbe, p. 756; Atticus, ibid., p. 509; Sext., Advers. Mathem., vII, 14.

Sources et Bibliographie, - Aristote est le seul philosophe de l'antiquité qui ait consacré un livre particulier à l'école d'Elée. Du moins c'est à lui que l'on attribue le livre sur Xénophane, Zénon et Gorgias. Ce livre est précieux en ce qu'il rapporte non-seulement toute la métaphysique et la théologie de Xénophane, mais aussi l'argumentation par laquelle ce dernier essayait de démontrer et de lier entre elles les vérités qu'il exposait, et en ce qu'il donne des raisonnements de Xénophane une critique qui contribue beaucoup à les mettre en lumière. Il est étrange que Simplicius ne cite iamais cet ouvrage, d'autant plus que, dans tout ce qu'il dit sur Xénophane, il le copie et ne fait. guère que l'abréger. C'est l'autorité de Théophraste qu'il invoque au commeucement du morceau où il est question de Xénophane, et cette autorité a bien l'air de s'étendre également sur tout ce qui suit. Enfin Bessarion, toutes les fois qu'il traite de Xénophane ; ne cite pas Aristote, mais Théophraste ; et cependant il ne fait que reproduire ce qui se trouve dans l'ouvrage sur Xénophane, Zénon et Gorgids. Il ne serait done pas impossible que cet ouvrace fut de Théophraste et non d'Aristote, ce qui n'en diminuerait pas l'importance. Malheureusement il est si corrompu que les efforts des critiques les plus habiles sont loin de l'avoir entièrement éclairei. Les travaux les plus dis-

tingués dont il a été l'objet sont ceux de Fülleborn : Commentatio quá liber de Xenophane Zenone et Gorgià passim illustratur. Halle, 1780: celui de Spalding : Commentarius in primam partem libelli de Xenophane, Zenone et Gorgia, præmissis vindiciis philosophorum megaricorun, Berlin, 1793; et celui de M. Brandis, dans son excellent écrit : Commentationum eleaticarum pars prima, dont tons les amis de la philosophie ancienne désirent vivement la suite. Sextus est précieux pour les fragments qu'il nous à conservés. Simplicius éclaircit, en l'abrégeant, l'ouvrage d'Aristote ou de Théophraste. Il faut lire avec une extrême précaution Diogène de Laerte, le faux Plutarque, le faux Origène, Galien , Théodoret , etc. , auteurs sans critique comme sans intelligence, dont le meilleur est encore Diogene.

Chez les modernes, toutes les histoires de la philosophie où Xénophane trouve sa place présentent en général ces deux défauts : 1° de ne point le séparce assez de Parménide et de l'école d'Élée; 2° de trop rapporter au monde ce que Xénophane ne dit que de l'unité et de Dieu. Parmi lés écrivains qui se sont occupés spécia-

Parmi les écrivains qui se sont occupés spécialement de ce philosophe, il faut compter: Walther, Eroefnete Eleatische Graeber, deuxième édition, 1745 — Fenerlin, Diss. historico-philos. de Zenophiana. Altidrī, 1796, in-48 — Tiedemann, Xenophanis decreta, nov. Biblioth. philol. eterit., vol. 1, fasc. 2; — Fülleborn, Beitræge zur Geschichte der Philosophie; le septiëme cahier contient une collection, mais incomplete, des fragments de Xenophane, et le premier un essai sur sa philosophie; — Buhle, Commentat de ortu et progressu pantheismi à Xenophane Colophonio, primo ejus autoroe, usque ad Spinosam, Gotting, 1, 790, in-4°, et aussi dans les Mémoires de l'académie de Gotting, 1 tome x; — Brandis, Commentat. Eleaticarum pars prima, Altona, 1813.

## ZÉNON D'ÉLÉE

ZÉNON, appelé ordinairement Zénon d'Élée pour le distinguer du fondateur du stoicisme, naquit à Élée, colonie phocéenne de la Grande-Grèce <sup>1</sup>. Les uns lui donnent pour père Pyretes <sup>2</sup>, la plupart Teleutagoras <sup>3</sup>, la majorité des témoignages faisant de Pyretès le père de Parménide <sup>4</sup>. Pour la date de sa maissance et toute sa chronologie, l'autorité la plus présie que nous ayons est l'introduction du Parménide de Platon, où Parménide et Zénon sont représentés arrivant à Athènes, Parménide à l'age de soixante-cinq ans, et Zénon à l'age d'apeu près quarante. Et il ne faut pas éluder l'autorité de Platon, en invoquant ses nombreux anachronismes; car Platon se permet, il est vrai,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diog. de Laërte, 1x, 28. Apulée, Apol., 1. Strah., vt, etc.

<sup>2</sup> Apollodore, dans ses Chroniques, au rapport de Diogène. 1x. 25

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Diog., ibid. Suidas, Ζένων.
<sup>4</sup> Diog., Parmen. Suidas, Παρμέν. Théodoret, Therap.

des anachronismes, mais quand ils lui sont necessaires, ou quand ils sont insignifians; or ici rien de semblable. Platon n'avait aucun besoin de nous donner l'âge précis de Parménide et de Zénon, et l'erreur serait trop positive et trop grave pour être une simple distraction chronologique; ce serait une véritable déception toutà-fait inadmissible. On peut donc regarder la date fixée par Platon comme une base sur laquelle la critique doit s'appuyer. Or Zénon, arrivé à Athénes à l'âge de près de quarante ans, v jeta un grand éclat pendant son séjour, à ce que Platon nous apprend. Il y donna des lecons à l'élite de la jeunesse athénienne : Plutarque assure même qu'il enseigna à Périclès la philosophie de Parménide. Ainsi cette époque peut être considérée comme la plus brillante de sa vie; et par conséquent c'est à celle-là que peut très-bien se rapporter ce que dit Diogene, que Zénon fleurit à la soixante-dix-neuvième olympiade: Suidas dit à la soixante-dix-huitième; Eusèbe le place avec Héraclite à la quatre-vingtième. Or un homme qui a près de quarante ans vers la soixante-dixhuitième on soixante-dix-neuvième olympiade; est ne vers la soixante-huitième ou soixante-neuvième. Le même calcul servirait aussi à bien fixer la chronologie de Parménide, Si on fait tomber l'âge de soixante-cinq ans que Platon lui donne vers la soixante-dix-nenvième olympiade, il sera né entre la soixante-unième et la soixantedeuxième, c'està-dire, dans le berceau même d'Elée et dans le premier établissement de la colonie. Il aura pu entendre Xénophane, mort vers la soixante sixième olympiade, et il aura trèsbien pu commencer à se distinguer vers la soixante-neuvième, comme le marque positivement Diogène. Son illustration se sera accrue et développée de la soixante-neuvième à la soixantedix-huitième ou soixante-dix-neuvième, époque à laquelle il arriva à Athènes à l'age de soixantecinq ans, déjà tout couvert de cheveux blancs, dit Platon, et avec l'aspect d'une belle vieillesse. Après son voyage à Athènes, sa célébrité n'a pu que se maintenir jusqu'à sa mort, ce qui explique ce que dit Eusèbe qu'il a fleuri avec Empédocle dans la quatre-vingtième olympiade; la mention simultanée d'Empédocle prouve assez qu'il ne s'agit pas ici du commencement de la réputation de Parménide, mais de son plus haut degré et de son dernier terme. La seule objection est l'impossibilité que dans cette hypothèse Socrate, né dans l'olympiade soixante-dix-septième, 3° année, ait pu prendre part à la conversation retracée dans le Parménide, et qui a du avoir lieu vers la soixante-dix-neuvième olympiade, c'està-dire, quand Socrate avait au plus dix ans. Sa icune imagination aura bien pu être frappée de l'aspect imposant du vieux philosophe; mais comment lui prêter, si précoce qu'on le suppose, une partie de l'argumentation du Parmenide?

A cela nous répondons que c'est ici que se place très-bien le genre d'anachronisme que Platon se permet, et qu'il pouvait se permettre. Platon se proposant de faire connaître la philosophie éléatique, c'était une bonne fortune pour lui de trouver établic et répandue une tradition vive encore du voyage et du séjour de Parménide et de Zénon à Athènes, tradition qui lui permettait de mettre en scène ces deux illustres personnages exposant eux-memes leur doctrine. D'un autre côté, la donnée fondamentale des drames de Platon était l'intervention de Socrate; et Socrate dans son enfance avait vu ou pu voir Parménide et Zénon. Il ne s'agissait donc que de lui prêter quelques années de plus, et de substituer sa première jeunesse à son enfance, changement nécessaire mais suffisant pour faire jouer à Socrate un certain rôle dans cette haute conversation philosophique. L'anachronisme était peu de chose, et il était indispensable. Rien d'ailleurs n'était plus aisé que de le masquer sous une expression indécise qui offrit le double sens de l'enfauce ou de la première jeunesse, et c'est précisément une semblable expression 1 qu'employe Platon dans le Parmenide et le Thécetète. Cette seule hypothèse admise, il en résulte un calcul qui a pour lui la concordance de tous les autres témoignages, qui fixe et détermine toute la

Σφοδρά νέος, πάνυ νέος.

chronologie de Zénon et de Parménide, se lie à celle de Xénophane, établit l'enchaînement et le mouvement de l'école d'Élée, et par là éclaire l'histoire entière de cette école. On voit alors toute cette métaphysique, en apparence si arbitraire, se développer régulièrement, comme d'après un plan arrêté d'avance sur lequel viennent se dessiner successivement et au temps marqué, avec leurs rapports intimes et leurs différences nécessaires, les trois grands hommes qui constituent l'école d'Élée. Entre la soixante-unième et la soixante-sixième olympiade, Xénophane, Ionien de naissance, et récemment établi au milieu des colonies doriennes et pythagoriciennes de la Grande-Grèce, conçoit l'idée fondamentale de l'école d'Élée, et la légue indécise encore, mais féconde et pleine d'avenir, à son successeur Parménide, qui, né à Eléc, n'ayant jamais respiré d'autre air que celui de la Grande-Grèce, nourri de honne heure et pénétré de l'esprit qui avait inspiré la vieillesse de Xénophane, retranche de l'ensemble imparfait dont il hérite l'élément empirique et ionien, pour en développer exclusivement l'élément dorien, la haute tendance idéaliste et pythagoricienne, et imprime ainsi au système éléatique l'unité et la rigneur qu'aucun système ne peut avoir à sa naissance, l'élève à son véritable principe, le pousse à ses véritables conséquences, lui donne enfin son caractère et sa forme définitive. Ceci avait lieu vers la soixante-dixième olympiade. Zénon, né à Élée, vers cette époque, trouvant l'école éléatique fondée et achevée, n'avait plus rien à faire qu'à la défendre et à combattre pour elle: c'était le seul rôle qui lui restât, et il l'a rempli admirablement de toute manière. On peut dire que Xénophane est le fondateur de l'école d'Elée; que Parménide en est le législateur; Zénon, le soldat, le héros et le martyr. Ce point de vue domine à la fois la vie de Zénon et ses ouvrages; car la vie et les ouvrages d'un homme qui appartient véritablement à l'histoire expriment la même idée et tiennent à la même destinée. La destinée de Zénon devait être toute polémique. De là, dans le monde extérieur, la forte vie et la fin tragique du patriote; et dans le monde de la pensée, le rôle laborieux du dialecticien ".

Né à Élée vers la soixante-neuvième olympiade avec des avantages extérieurs remanquables \*, la première partie de la vié de Zénon s'écoula, à ce qu'il parait, dans l'étude de la philosophie de Parménide, qui l'aima comme un père 3, selon les unus, ou plus vivement egeore, selon les au-

<sup>·</sup> Γέγου δε ανέρ γενναιότατος και έν φιλοσορία και έν πολιτεία , Diog. , 1x , 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Platon, Parm., supian na yapianzaiña, Apulée, Apol. 1, Longe decorissimum. Diogène dit la même chose d'après Platon.

Diog. , Φύσει μέν Τελέυταγόρου, Βέσει δε Παρμενίδου.

tres '. Tous les auteurs s'accordent sur son ardent patriotisme. C'était l'époque de l'affranchissement de la Grèce et de l'élan général vers la liberté et l'indépendance : de toutes parts on secouait le joug des Perses, et l'on travaillait à se donner des institutions plus libres. L'histoire de chaque colonie, et surtout l'histoire d'Élée, est couverte de ténèbres trop épaisses, pour que nous sachions ce qui se passa alors sur ce point intéressant de la Grande-Grèce, Seulement nous voyons que, fondée dans la soixante-unième olympiade, Élée s'adressa à ses philosophes, à Parménide, selon Phitarque et Diogène, à Parménide et à Zénon, selon Strabon, pour fixer sa constitution et ses lois 2. Quelle était la nature de cette législation? Inclinait-elle vers l'esprit des établissements dorieus, ou, fidèle à son origine phocéenne, Elée conserva-t-elle l'esprit ionien dans ses institutions? On s'accorde à louer cette législation sans la décrire, et Plutarque 3 assure qu'au commencement de chaque année, les citoyens faisaient serment de n'y rien changer. La tradition dit la même chose des

A Platon, ibid., Indoné esé Basérides. Athénée, lliv. x1, ed. Schw., T. 1v, pr. 381, semble confirmer l'opinion, de Platon par le reproche même qu'il dui fait d'avoir dit sans aucume nécessité que Lénon clait le bien aimé de Parménide. Escapata artinapsons yains.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diog., 1x, 23. Plutarq., coatr. Colot., ed. Reiske, T. x, p. 628; Strabon, vi. — <sup>3</sup> Ibid.

lois que Charondas donna à Rhégium, et de celles de plusieurs autres villes de la Grande-Grece. Si le fait rapporté par Plutarque est certain, il supposerait à Elée, comme à Rhégium, comme à Thurii et ailleurs, des troubles anterieurs, probablement causés par la lutte de l'aristocratic et de la démocratie, lutte qu'on aurait essayé de terminer par l'adoption d'une législation tempérée, Quoi qu'il en soit, Zénon, content d'avoir contribué à donner à sa patrie des institutions sages, ne chercha pas à s'y faire une grande place, et ne voulut d'autre pouvoir que celui de ses vertus et de ses talents. Diogène atteste qu'il méprisait les grandeurs ' à l'égal d'Héraclite, et l'on sait que l'Ionien Héraclite méprisa si fort les grandeurs, qu'il renonça volontairement au pouvoir suprême. Mais les deux philosophes étaient animes en cela de sentiments bien différents. Héraclite quitta en même temps le pouvoir et la société des hommes pour se livrer tout entier à l'étude de la nature. Zénon, en se maintenant pur de toute ambition, conserva son activité politique. Il était même très-sensible à l'opinion, et Diogène nous en a conservé un mot qui prouve qu'il y avait en lui un cœur d'homme et une honorable sympathic. Quelqu'un a lui demandantpeurquoiil était si sensible au mal qu'on disaft de lui : « Si le blame de mes concitovens,

Diog., IL,

<sup>1</sup> Diog., 1x, 28, υπεροπτικός των μείζονων.
2 Diog., 1x, 29.

a réponditel, ne me faisait pas de la peine, leur approbation ne me ferait pas de plaisir. a It aimait trop ses concitoyens pour n'avoir pas besoin d'en être aimé. Elée n'était, il est vai, qu'une petite ville; mais ses gatoyens étaient honnétes, et Zénon préféra constamment ce séjour modeste aux magnificences d'Athenes 1, qu'il ne fit que visiter de temps en temps, et qui ne purent le séduire ni l'arrêter.

Ce fut dans un de ces rares.2 voyages qu'il accompagna Parménide, et que se place l'épisode de sa vie qui fait le sujet du Parménide de Platon. Ce voyage eut l'important résultat de faire entrer la philosophie éléatique dans le mouvement général de la philosophie grecque. Zénon enseigna la nouvelle philosophie à Périelès 3, et donna à Pythodore et à Callias 4 des lecons qu'ils lui payèrent cent mines; et, quoique la coutume de faire payer ses leçons lui ait été commune avec les sophistes, il n'y faut rien voir de contraire aux habitudes modestes de sa vie et à son désintéressement, Platon est le premier qui donna des lecons gratuites, d'abord parce qu'il répugue t à faire dégénérer l'enseignement de la sagesse en une sorte de profession mercantile;

Diog. , ix , 28 , Πόλεν εὐτελή δημπησε μάλλου τῆς Αθηναίων μεγαλουχίας. Suides , Ελέλ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diog., ibid., Obe industries; rā nollik ngô; abroic.

<sup>3</sup> Plutarq., Vil. Perict. — Plat., Aleis. Voyez ma traduction, T. V. p. 72.

ensuite pour distinguer par-là plus fortement l'enseignement de Socrate et le sien de celui des sophistes; enfin par la raison qu'il était fort riche, et pouvait se passer de tout salaire. Faute de cette dernière raison, les philosophes platoniciens eussent été obligés d'abandonner tôt ou tard l'exemple de leur maître, si les Antonins n'eussent pas créé à Athènes des chaires publiques de platonisme avec un traitement donné parl'état ou avec des dotations affectées à la chaire qui permettaient aux professeurs (οι Διάδογοι) d'enseigner gratuitement; et ces dotations subsistèrent jusqu'au décret célèbre de Justinien, sous le consulat de Décius, au sixième siècle 1. Olympiodore, dans son Commentaire sur le premier Alcibiade, en commentant le passage sur les cent mines que Zénon fit payer pour ses lecons à Callias et à Pythodore, tout platonicien qu'il est, a le bon sens de ne point accuser Zénon, et même de le défendre, par cette raison très-simple qu'on ne voit pas pourquoi il n'en serait pas de la philosophie comme de la médecine et des autres arts, et pourquoi le philosophe instruirait les hommes sans obtenir une récompense de ses soins 2. D'ailleurs la vie entière de Zénon est là pour le défendre du reproche de cupidité. On peut voir dans le Parmé-

Joannes Malela, Hist. chron., ii, p. 187, cd. Oxon. p. in Plat. Alelb., cd. Creuzer, p. 140 et 141.

nide l'effet que produisirent à Athènes les étrangers d'Elée, et la doctrine de l'unité absolue. On conçoit que les objections et les plaisanteries ne manquerent pas de la part de l'empirisme ionien. la seule doctrine philosophique jusqu'alors connue et accreditée à Athènes. Zénon, chargé par Parménide de soutenir la discussion, au lieu de rester sur les hauteurs de l'idealisme, descendit sur le terrain même de l'empirisme, et tournant contre ses adversaires leurs propres objections et leurs plaisanteries, les força de reconnaître qu'il n'est pas plus aisé d'expliquer tout par la pluralité seule que par la seule unité. Cette polémique d'un genre tout nouveau déconcerta entièrement les partisans de la philosophie ionienne, excita une vive curiosité et un hautintérêt pour les doctrines italiques; et ainsi fut deposé dans la capitale de la civilisation grecque, avec un élément nouveau et une nouvelle donnée philosophique, le germe fécond d'un développement supérieur. Zénon, avec sa dialectique subtile et audacieuse, apparut aux Athéniens comme une sorte de Palamède en fait de discussion philosophique ".

De retour à Élée, et ici tonte date précise nous

\* Platon , Phedra, (Voyez na traduction, T. \*\*π., p. 85.\*)

et Diog., 1x., 25. diaprès Platon. Crest en effet Létono que
Platon désigne sous le nom de Palamide d'Élèc. Hermias

(éd. Ast., p. \*156) et le Scholiusted entendant ams : τ τ τ έ
παναποτάμου σχίδου το ό άνδρ, ώς καὶ Παλαμόδος. Quintillien,

abandonne, son patriotisme trouval occasion de se deployer sur un plus grand theâtre. Tous les historiens attostent yu Elée étant tombée, il est impossible de savoir comment, sous le joug d'un tyrau appelé Nearque, ou Diomédon, ou Démy los, Zénon entreprit de la déliver e, qu'il succomba, et périt dans un horrible supplice où il montra un caractère héroique. Voilà le fond du récit des historiens prais les variantes sont immontrables. Le fait est trop intéressant en lui-même et trop honorable à la philosophie éléatique, pour qui hous soit permisde ne pasi examiner en détail.

Cicéron \* le rapporte d'une manière très-générale. Putarque le développe davantage \* : « Zénon, l'ami de Parménide, ayant conspiré contre » Démylos, et ayant échoué dans son projet, rendit témoignage par ses actions de l'excellence

fait. Or., m., i, voit un rhéteur dans le Palamède de Plafon, le rhéteur Alcidanis. Il n'est pas Besoin, avec Spalding, de ryécte la phrace de Quintilien comme r'addition a'un glosateur; il suffit de l'explique; par les habitudes d'eprit, de Quintilien. Il cès t'expog que Tucleanan, Argun, in Plat., p. 578, rapporte cette expression à Parmédide, fondant cette conjecture sur cautre, vériableineur au-dessons de la critiquie, avoir; que Platon aura afiais parlé d'apress un l'ivre contraviré de l'érménide qu'ul d'une pris pous aubinteique. Ausièri-nême a plus tard abandemic cette opinion, et il est revenu's celle que nous avons adoptée. Qui et ar pacadat. Platon. T. v. vp. 3638.

Tuse., m. - De nat. deor., T: - Contr. Colot., 6d., Reiske, T. s., p. 630.

» de la doctrine de son maître, et prouva qu'une » ame forte ne craint que ce qui est déshonnête. » et que la douleur ne fait peur qu'à des enfants » et à des femmes, ou à des hommes qui ont un » cœur de femme. En effet, il se coupa la langue » avec les dents et la cracha à la figure du ty-» ran: » Il rapporte la même chose ailleurs 1; et dans les Contradictions des stoiciens 2, en faisant allusion au malheur de Zénon, il rappelle le nom du tyran Démylos. Le récit de Diogène est encore plus détaillé que celui de Plutarque, et repose sur diverses autorités graves 3 : « Zénon avant » entrepris de renverser le tyran Néarque, d'au-» tres disent Diomédon, fut pris, comme le dit » Héraclide dans l'abrégé de Satyrus, Interrogé » sur ses complices, et sur les armes qu'il avait » transportées à Lipara, il nomma tous les par-» tisans du tyran, afin de le priver de ses appuis. » Ensuite, feignant d'avoir quelque secret à lui » dire, il lui mordit l'oreille et ne lacha prise » qu'après avoir été percé de traits, suivant » l'exemple d'Aristogiton le tyrannicide. Démé-» trius, dans les Homonymes, dit qu'il lui mordit » le nez. Antisthène, dans ses Successions de » philosophes , Διαδοχαί, raconte qu'après avoir » dénoncé les partisans du tyran, comme celui-» ci lui demandait s'il ne lui restait plus per-

De Garralitate, T. viii, p. 13, - T. x; p. 345. -

» sonne à dénoncer, il répondit : « Toi, fléau » de ma patrie! » et que, s'adressant aux as-» sistans : « J'admire, leur dit-il, votre lâcheté, » si, par crainte de ce que je souffre, vous con-» sentez à être esclaves. Enfin il se coupa la lan-» gue avec les dents, et la cracha à la face du ty-» ran. Alors les citoyens se jetèrent sur le tyran » et le tuèrent. Voilà ce que disent à peu près la » plupart des auteurs ; mais Hermippus prétend » que Zénon fut jeté dans un mortier et pilé. » Diodore de Sicile dit positivement que le tyran dont il est ici question était un tyran d'Élée, ce que dit aussi Suidas 2, et ce qui va très-bien avec le récit de Diogène; car, pour délivrer Élée qui est sur la côte, il était naturel de s'assurer de Lipara qui est presque en face, et d'où l'on peut rapidement débarquer à Élée. Il n'est donc pas du tout nécessaire de supposer avec quelques critiques, qu'il s'agit d'un tyran de Lipara que Zénon avait voulu attaquer 3, encore moins, avec Valère Maxime, du tyran d'Agrigente, Phalaris 4, et encore moins, avec Philostrate 5, d'un tyran de Myšie. Il ne faut pas représenter Zénon commé un aventurier politique, mais comme un patriote dévoué. Diodore appelle le tyran d'Élée Néarque, ainsi que Philostrate; Clément d'Alexandrie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fragm., éd. Bip., T. 115°, p. 63-64. — <sup>2</sup> Elaz. — <sup>3</sup> Vorstius, dans Bayle. — <sup>4</sup> III, 3. Voyez Bayle. — <sup>5</sup> Vit. Apollon., vit, 2, éd. Olear., p. 279. Едиброк та Маски Түзүг.

l'appelle Néarque ou Démylos ; Suidas2, qui copié Diogène, Néarque ou Diomédon. Diodore, dans son récit, ajoute quelques particularités qu'il est impossible de passer sous silence. Néarque demandant à Zénon quels étaient ses complices: « Plut à Dieu, répondit Zénon, que j'eusse le corps » aussi libre que la langue! » Diogène dit que Zénon ne làcha l'oreille du tyran qu'à force de coups; Diodore va jusqu'à prétendre qu'on fut obligé de l'en prier. Mais ce qu'il y a de plus remarquable dans le récit de Diodore, c'est que les dernières lignes semblent faire entendre que Zénon fut délivré et qu'il se tira d'affaire ce que les dernières lignes du récit de Diogène admettraient aussi, sans toutefois l'indiquer. Ménage, sur Diogène, et Bayle ont relevé et expliqué les erreurs des écrivains inférieurs qui, en racontant cette histoire, en out confondu les héros, le temps et la scène. Par exemple, Tertullien, dans l'Apologétique, fait demander par Denys à Zénon d'Elée ce qu'enseigne la philosophie. Celui-ci lui répond : «Le mépris de la mort. » Sur quoi il estlivré ad'affreux supplices et scelles a pensée de son sang. C'est un pur roman, et Dionysio est là évidemment pour Demylo ou Nearcho. Ammien Marcellin 3 prête cette aventure à Zénon le stoïcien. et fait du tyran d'Élée un roi de Cypre, évidemment encore d'après une mauvaise interprétation

<sup>\*</sup> Strom. , IV. - \* Ibid. - \* XIV, 9-

de la phrase de Cicéron, qui, à côté de la mort de Zénon d'Élée, cite celle d'Anaxarque, qui eut lieu par l'ordre d'un roi de Cypre. En général l'histoire d'Anaxarque et celle de Zénon ont été confondues, et, pour achever la confusion, Soneque 'attribue à un des conspirateurs athéniens coutre Hippias, probablement Aristogiton, me partie des choses que l'on a coutume d'attribuer à Zénon d'Élée.

De l'ensemble de ces faits réduits par la critique et apprécies à leur juste valeur, mais rapprochés et combinés dans ce qu'ils ont de certain, ressort le caractère que nous avons signalé dans Zénon comme homme et comme citoyen, et que nous allons retrouver et suivre dans le philosophe. En effet, quel est le trait le plus frappant et le plus original de Zénon comme philosophe? Quel est le titre incontesté auquel est attaché son nom? C'est évidenment l'invention de la dialectique. Et je ne parle pas ici de la dialectique qu'on trouvait déjà dans les essais de Xénophane, et qui n'a pas manqué non plus à Parménide; je veux parler de la dialectique considérée comme un système et comme un art, avec ses règles et ses formes, avec l'appareil et l'autorité d'une méthode positive. C'est un point sur lequel tous les auteurs sont d'accord. Diogène rapporte 2, sur la foi d'Aristote, que Zenon est

<sup>1</sup> De Ird, 11, 23. - 2 Dieg. , 1x, 25.

c'est-à-dire, des réfutations. Il écrivit de bonne heure 1, et il écrivit beaucoup 2. Diogène qui loue ses écrits 3 ne les nomme pas. Mais Suidas, à l'article Zénon, assure qu'il écrivit 1º Endas. des Débats, c'est-à-dire quelque ouvrage de pure controverse: 20 Εξήγησιν τοῦ Εμπεδοκλέους, un examen d'Empédocle, de ses opinions ou de ses ouvrages 4; 3º Πρός τους φιλοσόφους περί φύσεως, sur la nature contre les philosophes 5. D'ailleurs Suidas ne dit rien sur la forme de ces différents ouvrages. Il serait assez naturel que l'inventeur de la dialectique eût inventé ou du moins employé la forme du dialogue qui est la forme même de la réfutation. Et. en effet, si l'on en croit Diogène 6, Zénon passait pour le premier qui eut écrit des dialogues, et l'on pourrait induire aussi qu'il a employé cette forme de composition, d'une phrase d'Aristote . où il est question de Zé-

<sup>1</sup> Plat. , Parmen. , ὑπὸ νέου ὅντος ἐμοῦ ἐγράφη....

<sup>2</sup> Diog. , Introd .. , 16.

<sup>\*</sup> Diog., 1x, 26, Βίθλια πολλής συνίστως γίμοντα....

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Τοῦ Kuster, τῶν Ménage sur Diogéne.

<sup>\*</sup>On bien encore, selon l'interprétation de Tennemain, deux outrèges différents, l'un contre les plidisiphes, l'autre sur la nature. Suidas ne tathit d'auteum mainte les sources auxquelle: il a puisé ces renseignements; les autres parties de l'article fort court qu'il a consarré à Zénon sont un extrait de Diografie.

<sup>6</sup> Diog. , Plat. , 111 , 47 et 48.

noncomme interrogeant et comme répondant '.

Quoi qu'il en soit, si nous ne connaissons pas certainement la forme de ses écrits, nous pouvons nons faire une idée très-claire de leur but, et de leur caractère général, d'après l'introducion du Parménide, oit l'âlton nous doune un exposé substantiel, mais précis, d'un livre de Zénon, destiné à défendre la philosophie de son maître, Ce livre était une composition en prose ', divisée en plusieurs chapitres, subdivisés eux-mêmes en plusieurs chapitres, subdivisés eux-mêmes en plusieurs points; car Socrate prie Zénon de relire le premier point, la première hypothèse du premier chapitre, xòv 756

την ὑπόθεσιν τοῦ πρώτου λόγου. Le mot ὑπόθεσις

1. 4. Arguments sophistiques, 1, 9. Staidlin (Geschichtsund Geitt des Scepticismus, T. 1, p. 211.) a entendu
ce pissage comme s'il s'agiusait de dialogues où Zenon
eit joué le même role que Societa dans eux de Platon; mais Tennemann (Geschichte der Phistosie que Zehon
présentait a pensée sous la forme de demagdes et de réponses. Quant à l'invention du dialogue, Aristote, dans
le liv, r'é de son ouvrage perdu sur les poètes, l'attrituait à Alexamène de Teos, et Phavorinus était de la même
opinion, nu rapport de Diogène, 111, 47 et 48. Atluénée,
qui cite la pharse même d'Aristote, ajonte (xi, 15, 3) cette
autorité celle de Nicias de Nicée et de Sotion (le texte ordinaire donaint Soterion ; Schweighauser a corrigé s Sotion).

<sup>2</sup> Platon, Parmental., συγγράμματι ορροφέ à τοἰς ποιέμασει. Simplie., in Phys. Arist., p. 30. Εν μέν τω συγγράμματι κυτώ....

révèle la nature de la composition, et Pro clus, dans la Théologie de Platon, et surtout dans le Commentaire sur le Parménide 1, ne laisse aucun doute à cet égard. C'était une revue critique d'un certain nombre d'hypothèses qui toutes étaient successivement poussées à l'absurde. Peut-être même était-ce l'ouvrage intitulé Epides dont parle Suidas. Pour en bien saisir l'esprit, il faut se rappeler l'état de la querelle dans laquelle intervenait Zénon. Parménide, continuant et développant Xénophane, avait dit que tout est un, et que l'unité seule existe. Un cri s'était élevé contre une pareille proposition. Si tout est un, disaient les Ioniens, il n'y a plus de différence : le semblable est le dissemblable, et le dissemblable est le semblable; le grand est le petit, le petit est le grand; le mouvement est le repos et le repos le mouvement, etc. Il n'était pas très-facile de répondre à cette objection. Que fit Zénon? Au lieu de défendre son maître : il attaqua ses adversaires, leur renvoyaleurs propres arguments, et le ridicule de leurs conséquences. Il s'appliqua à démontrer que toutes les difficultés que les partisans de la pluralité élevaient contre l'unité retombaient sur euxmemes, et que dans leur hypothèse aussi le dissemblable est le semblable, etc. Ecoutons Pla-

AVoyez le 1st livre de ce commentaire, tom. 1v de ma collection des ouvrages inédits de Proclus. Paris, 1821.

ton : « Les écrits de Zénon , dit-il , étaient une » défense de la doctrine de Parménide contre » cenx qui l'attaquaient par le ridicule des con-» séquences, comme, par exemple, que si tout » est un, il en résulte une foule d'absurdités et de » contradictions. L'écrit de Zénon répondait aux » partisans de la pluralité, leur faisait précisé-» meut les mêmes objections et en plus grand » nombre encore, de manière à montrer que » l'hypothèse de la pluralité prête encore plus au » ridicule que celle de l'unité, si quelqu'un » l'examine comme il faut..... Ainsi le maître » dans ses poëmes établissait l'unité, et le disci-» ple, dans ses traités en prose, s'efforçait de » prouver que la pluralité n'existe pas 1. » Simplicius lui attribue précisément le même point de vue, « Zénon démontre successivement que si la pluralité existe, elle est à la fois grande et petite.... finie et infinie .... étaut et n'étaut pas 2 ... » Ces passages contiennent tout le secret de la dialectique de Zénon; ils font voir que Zénon s'était placé tout exprès dans l'hypothèse de la pluralité pour la mieux combattre, en la poussant à ses conséquences nécessaires. Faute de bien comprendre le but qu'il se proposait et la situation où il s'était mis, on lui a prété une foule d'opinions ridicules qui, loin de lui appartenir, sont des conséquences qu'il tire de la doctrine de la pluralité pour la convaincre de contradiction et d'absur-

Platon , Parmenid: , Bekk. ; p. 7. - Ibid.

dité. On a attribué à Zénon précisément les extravagances qu'il imputait à ses adversaires et sous lesquelles il les accablait. On s'est imaginé, par exemple, que Zénon soutenait pour son propre compte que le semblable et le dissemblable sont la même chose, que le mouvement est la même chose que le repos, etc., tandis qu'il soutenait que ces conséquences dérivent rigoureusement de la doctrine de la pluralité, et que par là même cette doctrine est inadmissible. Vous prétendez, disait-il aux empiristes ioniens, qu'il n'existe que ce que les sens vous attestent; qu'ainsi la pluralité seule existe; etvous triomphez dans l'énumération des différences, que vous opposez à la doctrine de l'unité absolue; vous triomphez surtout du mouvement universel que vous opposez à l'immobilité absolue, qui résulte de l'unité absolue de Parménide. Eh bien! je vous prends par vos propres arguments, et je vous démontre que si tout diffère, par cela même tout se ressemble, que, si tout se meut, tout est en repos; qu'ainsi votre système même vous pousse à des conséquences opposées à votre propre système. L'empirisme est donc condamné à la contradiction, et à une contradiction perpétuelle. Cette contradiction est votre monde, le monde de la pluralité et de l'apparence que les sens vous attestent, et que l'opinion vulgaire admet. Il ne faut croire qu'à la raison, non aux sens et à l'opinion. Or, la raison condamne la pluralité à l'extravagance; donc

la pluralité n'existe pas. N'objectez pas que dans le système de l'unité absolue, le dissemblable aussi devient le semblable, le mouvement le repos, etc.; car notre système ne tombe pas sous de pareilles objections, puisque ces objections ne viennent que de votre hypothèse de la différence, du mouvement, de la pluralité et du monde visible, et que cette hypothèse a été convaincue d'absurdité et de contradiction. Les objections que vous élevez contre notre théorie. du sein d'une théorie détruite, ne portent donc pas. La raison n'admet d'antre autorité que la sienne, et la raison n'existe pour elle-même, ne s'exerce et ne se développe, ne comprend et ne conçoit que sons la condition de l'unité; rien de ce que conçoit la raison n'est dépourvu d'unité. La raison n'a en dernière analyse que l'unité pour forme et pour objet; l'unité est la région, le monde de la raison, le seul monde que des penseurs et des philosophes puissent admettre. Donc, la doctrine de l'unité absolue de Parménide est la seule vraie philosophie. C'est du haut de ce point de vue qu'il faut envisager et apprécier la dialectique de Zénon, son prétendu scepticisme, son prétendu nihilisme, et en particulier sa polémique contre le mouvement qui a été si peu comprise. Considérée ainsi, cette polémique prend un caractère simple et grand qui a échappé à tous les critiques.

Otez l'unité, ne la supposez jamais, rien n'est

uni, rien ne peut l'être, tout est isolé et nécessairement isolé dans le temps comme dans l'espace; le temps et l'espace se réduisent à des points et à des moments qui tendent eux-mêmes à se diviser et à se subdiviser sans eesse. La seule loi qui subsiste est celle de la divisibilité à l'infini, qui détruit tout continu et par conséquent tout mouvement. C'est dans ce seus qu'il faut entendre les arguments avec lesquels Zénon établissait l'impossibilité du mouvement. Jusqu'ici on les a fort bien exposées et développés en euxmêmes; on n'a oublié que le cadre qui les met dans leur vrai point de vue, savoir, l'hypothèse exclusive de la pluralité, c'est-à-dire la négatiou absolue de l'unité, laquelle emporte la divisibilité à l'infini , laquelle emporte la destruction de tout continu.

Voici ces arguments tels qu'Aristote nous les a conservés dans sa *Physique*, liv. vi, ch. 9.

1° Argument. — « Le mouvement est impossible, car ce qui est en mouvement doit traverser le milieu, avant d'arriver au but (Ce qui est impossible, là où il n'y a plus de continu, et où chaque point se divise et se subdivise à l'infini\*).»

Nous avons cité textuellement Aristote avec les seules additions nécessaires pour le faire comprendre, inais il he sera pas inutile de donner ici le développement de Bayle : «S'il y avait du mouvement, il faudrait que le mobile plut passer d'un licu à un autre; car fout monvement renferme deux extrémités, terminum à quo rerminum ad quem, le

He Argument.— «Le mouvement n'existe pas; car ce qui court le plus vite ne peut jamais atteindre ce qui va le plus lentement. En effet, il faudrait que celui qui poursuit fui arrivé déjà au point d'où l'autre part (Ce qui est impossible avec la divisibilité à l'infini qui, subdivisant infiniment l'espace, met toujours un infiniment petit quelconque entre les deux coureurs.).»

lieu d'où l'on part et le lieu où l'on arrive. Or, ces deux extrémités sont séparées par des espaces qui contiennent une infinité de parties , vu que la matière est divisible à l'infini ; il est done impossible que le mobile parvienne d'une extrémité à l'autre. Le milieu est composé d'une infinité de parties qu'il faut parcourir successivement les unes après les autres, sans que jamais vous puissiez toucher celle de devant, en même temps que vous touchez celle qui est en decà , de sorte que pour parcourir un pied de matière, je veux dire pour arriver du commencement du premier pouce à la fin du douzième pouce, il faudrait un temps infini, car les espaces qu'il faut parcourir successivement entre ces deux termes, étant infinis en nombre, il est clair qu'on ne peut les pareourir que dans une infinité de momens.... La réponse d'Aristote est pitoyable ; il dit qu'un pied de matière n'étant infini qu'en puissance, peut fort bien être pareouru dans un temps fini .... C'est se moquer du monde que de se servir de cette doctrine, car si la matière est divisible à l'infini, elle confient actuellement un nombre infini de parties ; ce n'est done point un infini en puissance; c'est un infini qui existe réellement, actuellement...: »

<sup>4</sup> C'est l'argument célèbre, appelé l'Achille. Diogène, (1x, 2g.) dit que Zénon en est l'inventeur, mais il convient que Phavorinus l'attribue à Parménide et à beaucoup d'autres. Bayle: « Suppèsons une tortue à vingt pas en avant IIIe Argument. — « Le mouvement est identique au non mouvement. En effet, tout mouvement alieu dans un espace qui lui est égal, c'està-dire où il a lieu au moment où il a lieu; donc (comme on est toujours là où l'on est) la flèche est toujours en repos quand elle est en mouvement (car elle n'est jamais où elle n'est point!),»

IVe Argument.—«Le mouvement conduit à l'absurdité. Supposez deux corps a égaux entre eux, mus dans un espace donné et dans une direction opposée et avec la même vitesse; supposez que l'un parte de l'extrémité de l'espace

d'Achille; limitons la vitesse de la tortue et celle de ce héros à la proportion d'un à vingt. Pendant qu'Achille fera vingt pus, la tortue en fera un; elle sera done encore plus avancée que lui. Pendant qu'il fera le vingt et unième pas, elle gagnera a vingtième partie du vingt-deux; et pendant qu'il gagnera cette vingtième partie, elle parcourre la vingtième partie de, la partie vingt et unième, et ainsi de autic. Aristote nous renvoie à ce qu'il a répondu à la précédente objection; nous pouvons le renvoyer à horte réplique.

<sup>8</sup> Bayle : a Si une ficche qui tend vers un certain lieu se mouvant, elle serre into un eissenble en repos et en mouvement. Or cela est contradictoire, donc elle ne se meut pas. La conséquence de la majeure se prouve de cette façon. La ficche à faque moment est dans un espace qui lui est égal; elle y est en repos, car en n'est point dans un espace d'où l'on sort; il n'y a donc point de moment où elle se meuve; ¿ et si elle se mouvait dans quelques moments, elle serait tout ensemble en repos é en mouvement; ;

<sup>2</sup> Bayle: « Ayez une lable de quatre aunes, prenez deux corps qui aient aussi quatre aunes, l'an de bois, l'autre de

donné, l'autre du milieu: (comme l'un n'aura parcouru que la moitié de l'espace donné, quaud l'autre l'aura entièrement parcouru le même es-

pierre; que la table soit immobile, et qu'elle soutienne la pièce de bois , selon la longueur de deux aunes à l'occident ; que le morceau de pierre soit à l'orient, et qu'il ne fasse que toucher le bord de la table. Qu'il se meuve sur cette table . vers l'occident, et qu'en demi-heure, il fasse deux aunes, il deviendra contigu au morcean de bois. Supposons qu'ils ne se rencontrent que par leurs bords, et de telle sorte que le mouvement de l'un vers l'occident n'empêche point l'autre de se mouvoir vers-l'orient ; qu'au moment de leur contiguité, le morceau de bois commence à tendre vers l'orient, pendant que l'autre continue à tendre vers l'occident ; qu'ils se meuvent d'égale vitesse ; dans demi-heure , le morceau de pierre achèvera de parcourir toute la table ; il aura donc parcouru un espace de quatre aunes dans une heure, savoir toute la superficie de la table. Or le morceau de bois dans demi-heure a fait un semblable espace de quatre annes puisqu'il a touché toute l'étendue du morceau de pierre par les bords : il est donc vrai que deux mobiles d'égale vitesse font le même espace, l'un dans demi-heure, l'autre dans une heure, done une heure et une demi-heure font des temps égaux, ce qui est contradictoire. Aristote dit que c'est un sophisme, puisque l'un de ces mobiles est bonsidéré par rapport à un espace qui est en repos, savoir la table, et que l'autre est considéré par rapport à un espace qui se meut, savoir le morceau de pierre. J'avoue qu'il a raison d'observer cettedifférence, mais il n'ôte pas la difficulté; car il reste toujours à expliquer une chose qui paraît incompréhensible, c'est qu'en mêmé temps un morccau de bois parcoure quatre aunes par son côté méridional, et qu'il n'en parcoure que deux par sa surface inférieure..... »

pace sera parcouru par deux corps égaux et d'égale vitesse dans un temps inégal) il en résulte qu'une moitié de temps paraît égale au double.»

Aristote et Simplicius, dans son Commentaire, attribuent positivement ces arguments à Zénon, et les donnent sous le nom d'àmogías, doutes, arguments négatifs de Zénon contre le mouvement, soit, comme le dit Simplicius, que tous les arguments de Zénon contre le mouvement se réduisissent réellement à quatre. soit qu'il y en eût davantage, mais quatre surtout plus décisifs que les autres. Mais ces arguments n'étaient pas les seuls dont se servissent les adversaires du mouvement. Aristote au même endroit en cite plusieurs autres, par exemple, celui-ci: Tout mouvement est changement; or; changer c'est n'être ni ce qu'on était, ni ce qu'on sera; on n'est plus où l'on était; autrement, il n'y aurait pas en de mouvement; on n'est pas où l'on tend, car il n'y aurait pas besoin de mouvement. Le changement et le mouvement ne peuvent donc avoir lieu ni dans ce qu'on était ni dans ce qu'on sera, ni dans l'un ni dans l'autre, mais dans ce qui n'est ni l'un ni l'antre, c'est-à-dire dans rien, ce qui est impossible; par conséquent le changement et le mouvement sont impossibles. Un argument curieux est aussi celui par lequel on essayait de démontrer que le mouvement circulaire et sphérique et le mouvement sur soi-même impliquent à la fois le mou-

vement et le repos. A qui appartenaient ces derniers arguments? Aristote, et après lui Simplicius, les rapportent en général aux sophistes. On n'a aucune raison de les attribuer à Zénon; ils appartiennent très-probablement à l'éristique mégarienne encore si peu connue, et qui a fini par représenter et continuer seule en Grèce la dialectique de l'école d'Élée. Il faut bien se garder de les confondre avec les quatre arguments que nous avons exposés, et qui sont les seuls que la critique soit fondée à attribuer à Zénon. Bayle triomphe de ces quatre arguments, et les maintient absolument; tandis que, pris absolument, ils ne renfermeraient que des subtilités vaines; le quatrième même a bien l'air de n'être, dans toute hypothèse, qu'un pur sophisme, et Eudeme, au rapport de Simplicius, l'avait déjà bien séparé des trois autres. Parmi ceux-ci le troisième revient au premier, comme l'a remarqué Aristote, ce qui réduit les quatre arguments à deux, le premier et le second, lesquels sont bons relativement, relativement à l'hypothèse exclusive de la pluralité, contre laquelle ils étaient faits. Pour les reprendre en sous-œuvre, il n'est pas besoin d'être sceptique; au contraire, on peut les employer à réfuter le scepticisme, qui résulte nécessairement de l'empirisme, et à démontrer que la pluralité toute seule est incapable d'expliquer les choses, de rendre compte de la continuité de l'espace et du temps,

et de la possibilité du mouvement. C'est, dit-on, en entendant répéter ces arguments de Zénon, que Diogène le Cynique, pour toute réponse, se leva et marcha. Mais Zénon aurait très - bien pu répondre à Diogène: Soit; car vous n'avez pas de système, et vous ne niez pas l'unité. Mais quand on est assez sceptique pour nier l'unité, c'est-àdire, la condition absolue de tout continu, de l'espace et du temps, avouez que c'est une faiblesse ridicule que de n'aller pas jusqu'au bout de son opinion, et de croire, contre tout bon sens, au mouvement sans continu, sans temps et sans espace et dans la dissolution de toutes choses à l'infini. Nous ne connaissons qu'un seul moyen de répondre à Zénon, c'est de rétablir la continuité du temps et de l'espace dans l'unité, et d'admettre, pour la formation du monde, l'intervention de l'unité aussi bien que celle de la pluralité. Mais l'habile éléatique, aussitôt que pour échapper à ses arguments on aurait admis l'unité, partant de là, n'eût pas tardé à rétablir le dogme fondamental de son maître, savoir, que l'unité est indivisible, par conséquent qu'elle exclut la pluralité, et par conséquent encore le mouvement. En effet, le mouvement périt à la fois dans l'une et l'autre hypothèse d'une pluralité sans unité, ou d'une unité sans pluralité. La pluralité toute seule, séverement interrogée, ne donne que la divisibilité à l'infini, sans aucune collection, sans aucune to

talité possible ; car toute collection , toute totalité renferme de l'unité; il en est de même de la plus simple succession; toute succession est plus ou moins un ensemble, une totalité, c'est-à-dire tient à l'unité. Par conséquent, dans l'hypothèse de la pluralité, ni continu, ni contigu, pas de temps, pas d'espace, nulle succession, nulle totalité, nulle coexistence, nul rapport de points ou de moments. Chaque point devient un infini de points qui se dissolvent et qui se dissolvent infiniment, chaque moment un infini de moments qui se divisent et se subdivisent à l'infini; de là le vide absolu, et dans ce vide absolu, l'absolue dissolution de tout élément composant, si petit fut-il, soit de temps, soit d'espace; par conséquent pas de mesure possible du temps là où il n'y a plus de temps, et aucun passage d'un lieu à l'autre là où il n'y a plus d'espace; par conséquent pas de mouvement. D'un autre côté, supposons que l'unité ne sorte pas d'elle-même, et qu'elle demeure indivisible, vous rétablissez la possibilité du temps et de l'espace. et par conséquent du mouvement; la possibilité, dis-je, mais non pas la réalité; vous rétablissez l'espace et le temps absolu sans temps et sans espace relatif et visible : par conséquent sans mesure, sans mouvement. Le temps et l'espace (in potentia, non in actu) restent alors dans l'éternité et l'immensité, dans une éternité sans succession, dans une immensité sans forme; dans une existence absolue, viide de toute existence positive, dans une immobilité complète. Voilà où conduit l'idée exclusive de l'unité, ou l'idée exclusive de la pluralité. Il faut les unir; et fondre ensemble la pluralité et l'unité pour obtenir la réalité; τὸ ἐν καὶ πολλά.

Aristote, Phys., rv, 3, nous a aussi conservé une objection de Zénon contre l'espace, qui montre parfaitement l'esprit général de sa dialectique, laquelle consistait à pousser ses adversaires dans l'abîme de la divisibilité à l'infini, et dans une multiplicité qui se détruirait elle-même par le défaut de toute unité. Il disait : « L'espace est le lieu des corps, mais dans quel espace est l'espace lui-même? » Dans un autre espace; et celui-ci dans un autre eucore, et toujours ainsi jusqu'à l'infini, saus qu'on puisse s'arrêter logiquement, à moins qu'on ne veuille sortir de la pluralité pour admettre l'unité, c'est-à dire ici l'unité absolue de l'espace. Dans ce sens, l'argument de Zénon nous paraît excellent, et loin d'aller contre l'espace en soi, il tend à l'établir en établissant sa condition, savoir, l'unité.

On cite, d'après Aristote, une phrase entière de Zénon, qui semble lui faire nier précisément ce qu'il avait pris tant de peine à établir et même à établir exclusivement, c'est-à-dire l'unité. Mais il faut entendre bien autrement cette phrase importante. Eucore une fois, avec la seule catégorie de la pluralité, on ne peut ob-

tenir que des quantités indéfinies, sans addition possible, sans totalité; car la totalité, qu'il faut encore bien distinguer de l'unité en elle-même, est l'application de l'unité à des quantités qu'elle assemble et réunit en un tout quelconque. Supposez l'esprit humain vide de toute idée d'unité, et, ce qui est la même chose conçue extérieurement, supposez la nature dépourvue de toute force assimilatrice, attractive et composante, il n'y a de possible ni une seule proposition, ni une seule chose déterminée et finie. Voilà l'existence telle qu'elle résulte rigoureusement du système qui exclut toute idée d'unité. Zénon démontre aisément qu'une pareille existence, to ov, n'avant rien de fixe et d'absolu, ressemble à une non-existence, זפ עו מיץ puisque par la divisibilité à l'infini, son attribut essentiel, elle y tend sans cesse. La vertu de l'unité est de ne point tomber dans une pareille existence. De là la proposition célèbre: «Si l'unité est indivisible, elle n'est pas, » c'est-à-dire, elle n'est pas dans le sens empirique du mot. En effet, être, pour l'empirisme, les sens et le vulgaire, « c'est être une quantité, qui, ajoutée ou » retranchée, augmente ou diminue ce de quoi on » la retranche ou ce à quoi on l'ajoute, c'est-à-dire une quantité matérielle; c'est la l'existence réelle. " La monade ou l'unité, ne remplissant pas cette » condition, n'est pas 1. » Tel est le sens véritable

Aristote, Métaph., 11, édit. Brandis, p. 56 et 57.

de la phrase de Zénon conservée par Aristote. phrase si souvent citée et si peu comprise. Il est évident qu'une fois l'existence réduite à l'existence matérielle et empirique des Ioniens, dont l'attribut fondamental est la divisibilité à l'infini, ·c'est-à-dire la tendance au néant, l'unité, dont l'attribut fondamental est l'indivisibilité, ne peut exister de cette manière, afin d'exister de la vraie existence, de cette existence qui ne tend pas au néant, mais repose immobile, sans commencement comme sans fin, ἀγέννητον καὶ ἀἰδιον. La proposition de Zénon contre la réalité empirique et matérielle de l'unité ne tient donc pas à un système de nihilisme, comme on l'a tant répété, mais tout au contraire au réalisme transcendental de l'idéalisme dorien. Rien n'est moins nihiliste que l'école d'Elée, car elle tend à l'existence absolue; mais à ses yeux l'existence absolue exclut toute existence relative; de là l'existence relative et phénoménale assimilée à la non-existence, τὸ ὄν μλ ὄν; ou bien, l'existence phénoménale est-elle prise pour type de l'existence? voilà l'unité indivisible, laquelle n'existe que de l'existence absolue, assimilée à la non-existence. τὸ ἐν ἀδιαιρετὸν μη ὄν.

Ce que nous avons dit du nihilisme de Zénon, il faut le dire de son prétendu scepticisme et de l'habileté qu'on lui attribue à soutenir le pour et le contre. Sans doute il soutenait le pour et le contre; mais dans qu'elle sphère? Dans celle de ses adversaires, dans celle de l'empirisme. Or l'empirisme ou la négation de toute réalité transcendentale, et par conséquent de l'unité absolue qui ne se trouve pas dans la scène visible de ce monde, l'empirisme ne peut admettre, au lieu de l'unité, qu'une simple totalité, et encore par inconséquence; car l'idée de la totalité tient à celle de l'unité; et à la rigueur l'empirisme ne peut admettre que la pluralité sans totalité, c'est-à-dire la pluralité non ramenée à l'unité, la pluralité en soi, avec la divisibilité à l'infini pour caractère unique; l'empirisme implique donc la destruction de tout autre rapport que celui de la différence. Et ce n'est pas là seulement une conséquence forcée de l'empirisme ionien; c'en était une conséquence avouée et consentie : c'était le système même d'Héraclite. En effet, de même que l'unité indivisible de l'école éléatique est le dernier et nécessaire résultat de l'idéalisme dorien et pythagoricien, de même la différence, l'opposition absolue d'Héraclite ( evavriorn; ) est le dernier terme de l'empirisme ionien. Voilà les deux grands systèmes exclusifs de la philosophie dans leur idéal le plus rigoureux : il appartenait au génie grec de les produire presque à son berceau. Héraclite et Parménide les représentent dans toute leur grandeur et dans toute leur-misère. Admirables l'un contre l'autre, ils se détruisent d'eux-mêmes; et Zénon raisonnait à merveille lorsque, pour atta-

quer le système de la pluralité, il se plaçait dans le cœur même de ce système, dans le système d'Héraclite. Là, en effet, par une manœuvre habile, il lui était aisé de tourner ce système contre lui-même, et de démontrer qu'une absolue différence est une absolue ressemblance, et que l'absolue opposition est l'absolue confusion. Si tout est essentiellement différent, tout a quelque chose d'essentiellement commun, savoir, d'être différent; l'identité est donc encore sous cette apparente discordance; l'opposition est à la surface sur la scène de ce monde, et l'identité est au fond dans le principe invisible des choses. Zénon ramenait ainsi l'opposition à l'identité, et détruisait de fond en comble le système d'Héraclite, en le forçant de rentrer dans celui de Parménide, du haut duquel ensuite il foudrovait de nouveau celui d'Héraclite, prouvant de reste que l'unité, si elle est rigoureusement acceptée, ne conduit qu'à elle-même, ne sort pas d'ellemême, et exclut toute pluralité, toute différence. c'est-à-dire, tout phénomène et tout empirisme. Le scepticisme n'était donc pas dans la pensée de Zénon; au contraire, il y avait un dogmatisme excessif; mais le chemin de ce dogmatisme était un scepticisme apparent, une dialectique qui a l'air de se jouer de toute vérité en soutenant alternativement le pour et le contre. Car il fallait bien que Zénon admit un moment avec Héraclité, que tout se meut et que tout diffère, pour sou-

tenir ensuite que si tout est mû, tout est repos, que si tout diffère, tout se ressemble, et que si tout est pluralité, par cela même tout est unité. Contre Héraclite, contre tout système exclusif qui se réfute par ses conséquences, ce genre d'argumens était excellent; c'était là le vrai terrain où il fallait se mettre, et Zénon s'y est mis. Il était en effet curieux de faire voir que cet empirisme si ser de son bon sens apparent et du sentiment de la réalité vis-à-vis l'idéalisme pythagoricien, n'était lui-même qu'une confusion déplorable qui dans le détail renfermait les conséquences les plus contradictoires et les plus ridicules. Cette confusion, ces contradictions, ces extravagances, ce oui et non perpétuel, ce scepticisme universel était la conséquence nécessaire de l'empirisme, dont Zénon voulait l'accabler, pour ramener à l'unité absolue dans laquelle il n'y a plus de contradiction, à un dogmatisme ferme et solide; et, chose admirable, on lui a prêté précisément le scepticisme, la confusion et les folies qu'il imputait à ses adversaires!

Reste à examiner un point très-obscur que personne n'a remarqué ni éclairel, et qui mérite bien de l'étrè. Cet adversaire du mouvement, du temps, de l'espace, de l'existence visible et sensible est touts-coup transformé par Diogène en un physicien et unnaturaliste. Après avoir rappelé les argumens de Zénon contre le mouvement, et en général tout un ordre d'opinions qui détruit l'existence du monde, Diogène, avec le plus grand calme, passe à l'exposition du système physique de Zénon. Il nous apprend' que Zénon « admettait plusieurs mondes, mais avec » la réserve qu'il n'y a point de vide, que tout est » composé de froid et de chaud, de sec et d'hu-» mide, confondus entre eux, que l'homme vient » de la terre, que l'âme ( buyh; il s'agitici du prin-» cipe vital et non de l'âme des modernes) est un » mélange des élémens précédens dans une telle » harmonie qu'aucun d'eux ne prédomine. » On se demande ce que ceci vent dire, et quel est le mot de cette nouvelle énigme. Le voici, selon nous. Nous avons fait voir ailleurs que la réputation de sceptique qu'on avait faite mal-à-propos à Xénophane, vient très-probablement de ce qu'on aura pris pour sa philosophie tout entière un des côtés de cette philosophie, et de ce qu'en effet Xénophane, si dogmatique en métaphysique, dans la région de l'entendement, était sceptique en mythologie et dans la sphère de l'opinion. Parménide ajouta à la fois au dogmatisme et au scepticisme de son maître, et les augmenta en raison directe l'un de l'autre. Son poeme sur la nature avait, dit-on, deux parties, la première toute métaphysique et idéaliste, où il n'admettait d'autre monde que

Diog., 1x, 3o.

celui de la raison, savoir, l'unité et ses attributs essentiels, la seconde où il traitait du monde du vulgaire, de l'opinion et des sens, τὸ δοξαστόν, οù même il empruntait le langage de la mythologie de son temps. C'était dans cette seconde partie que se trouvaient vraisemblablement, avec les fables mythologiques, acceptées comme des fables et des illusions de l'imagination, les débris de la physique ionienne de Xénophane, conservés, mais relégués parmi les fables et les préjugés, dans le domaine de la simple opinion. Parménide ne consentait à traiter du monde que dans la seconde partie de son ouvrage, comme d'une simple opinion et d'un phénomène sans réalité; mais enfin il en traitait, et il rendait compte, à sa manière, des apparences sensibles. C'est sans doute par une pareille condescendance que Zénon s'occupait aussi de physique. C'est ainsi du moins que nous interprétons le passage de Diogène sur la physique de Zenon. Mais ce horsd'œuvre de physique, qui dans Xénophane attestait l'influence des opinions ioniennes et de l'esprit de sa première patrie, retranché par Parménide de la vraie philosophie et rejeté parmi. les préjugés populaires, occupe à peine une place dans Zénon; et nul autre auteur n'en dit un mot après Diogène, excepté Hésychius qui le copie.

Ce n'est pas là que l'histoire doit chercher et apercevoir Zénon d'Elée: il est tout entier comme philosophe dans la polémique qu'il a instituée contre la phiralité et l'empirisme. Il n'y a même que cela qui repose sur des preuves bien certaines. Zénon, dans sa carrière philosophique, est, comme dans sa vie, l'avre meature, de l'école d'Élée. Là il se mêle aux événemens politiques de son temps, entreprend la défense des lois de sa patrie, et succombe dans cette entreprise; ici il descend des hauteurs de l'unité absolue dans les contradictions de la pluralité, du relatif et du phénomène, et épuise dans cette lutte toutes les forces de son génie. Ce génie est purement dialectique : c'est la qu'est l'originalité du rôle de Zénon et son caractère historique : c'est par là qu'il a sa place dans l'école d'Élée, dans la philosophie grecque et dans l'histoire de l'esprit humain. Faible encore et indécis dans Xénophane, l'idéalissme éléatique s'affermit, acquiert de l'unité et de la rigueur entre les mains de Parménide, qui l'expose et le développe systématiquement, tandis que dans Xénophane, comme l'a très-bien remarqué Aristote, c'est moins un système qu'un pressentiment fécond et une intuition sublime. L'unité de Xénophane renfermait encore, jusqu'à un certain point, dans une harmonie incertaine, l'unité et la pluralité, l'esprit et la nature, Dieu et le monde, le théisme et le panthéisme, quelque chose de l'esprit dorien et quelque chose de l'esprit de l'Ionle. Mais Parménide est exclusivement do-

rien, théiste, idéaliste, unitaire. Tout dualisme a disparu dans l'abîme de l'unité absolue. L'unité absolue a perdu tout rapport avec autre chose qu'elle-même; car en tant qu'unité absolue, elle exclut tout ce qui n'est pas elle : par consequent même en elle, elle exclut toute différence, toute distinction, par consequent encore tout rapport d'elle-même à elle-même, identité et indivisibilité sans puissance différentielle, unité sans nombre, éternité sans temps, immensité sans forme, intelligence, sans pensée, pure. essence sans qualité et sans contenu. C'était là la perfection systématique de l'école d'Élée; car c'était là sa dernière conséquence; en effet il n'y a rien par-delà l'Etre en soi, et la borne infranchissable de toute abstraction est atteinte. Mais l'entier développement d'un système exclusif, en trahissant son vice fondamental. entraîne sa ruine. Parvenu au sommet, et pour ainsi dire sur le trône de l'abstraction, sans autres sujets que des ombres, ou plutôt sans ombres mêmes, car l'indivisible unité ne doit pas même projeter une ombre, l'idéalisme éléatique trouvait sa perte inévitable dans sa rigueur systématique. Les conséquences accusaient trop et renversaient irrésistiblement leur principe. Mais en même temps il était réservé à l'École d'Élée d'accabler, en tombant, l'empirisme ionien; et sans pouvoir sauver le système de Parménide, la mission

de Zénon était de détruire celui d'Héraclite. En effet, si l'unité de Parménide est une unité impuissante, et pour parler le langage de la science moderne, une substance sans cause. c'est-à-dire, une substance vaine, puisqu'elle est dépourvue de l'attribut essentiel qui constitue la substance, de même la pluralité d'Héraclite, son mouvement universel et la différence absolue n'est pas autre chose que la cause séparée de la substance, l'attribut sans sujet, la force sans base, la manifestation sans principe qu'elle manifeste, et l'apparence sans rien à faire paraître. Or, la cause sans substance, comme la substance sans cause, le mouvement sans un moteur immobile, comme un centre immobile sans force motrice, l'identité absolue sans différence, comme la différence sans identité, l'unité sans pluralité. comme la pluralité sans unité, l'absolu sans relatif et sans contingent, comme le relatif et le contingent sans quelque chose d'absolu, c'étaient là deux erreurs contradictoires, deux systèmes exclusifs qui devaient, en se rencontrant sur lethéâtre de l'histoire, se briser l'un contre l'autre. et se détruire l'un par l'autre. Mais non : rien ne se détruit, rien ne périt; tout se modifie et se transforme dans l'histoire comme dans la nature. En effet, que suit-il de la polémique de l'empirisme ionien et de l'idéalisme éléatique? Il ne suit point que l'unité et la différence soient des chimères; mais tout au contraire que la différence

et l'unité sont toutes deux réelles, et si réelles qu'elles sont inséparables, que l'unité est nécessaire à la différence, et la différence à l'unité, et par conséquent qu'après s'être combattus, pour s'éprouver, les deux systèmes opposés n'ont qu'à retrancher les erreurs, c'est-à-dire les côtés exclusifs par lesquels ils s'entre-choquaient, pour se réconcilier et s'unir, comme les deux parties d'un même tout, les deux élémens intégrans de la pensée et des choses, distincts sans s'exclure, întimement liés sans se confondre. Tel devait être le résultat de la lutte de l'empirisme ionien et de l'idéalisme éléatique. Ce résultat était dans les destinées de la philosophie grecque; mais il ne parut qu'en son temps. L'effet immédiat et apparent fut la double ruine du système d'Héraclite et du système de Parménide, l'un par l'autre. Zénon, avec sa dialectique, opéra cette lutte mémorable et s'y épuisa; encore une fois, c'était là sa destinée dans la philosophie comme dans la vie.

Nous avons essayé d'envisager et de présenter sous son véritable jour la dialectique de Zénon; mais si elle a été peu comprise généralement, il ne faut peut-être pas s'en beaucoup étonner. Il est naturel qu'un homme qui voile son but et ce qu'il y a de positif et de grand dans ses dessens pour n'en laisser paraître que le côté négatif, qu'il a l'air d'accepter les opinions de ses adversaires, afin de les mieux réfuter par les

consequences auxquelles il les pousse, en supposant, ce qui est inevitable, qu'il soit luimême descendu à quelques subtilités; il est, dis-je, très-naturel qu'un tel homme ait été mal compris, et qu'il ait passe auprès du grand nombre pour un simple disputeur qui soutient tour à tour le pour et le contre. Cétait là en effet laréputation que lui avait faite Timon le Sillographe, qui pourtant rend justice à sa loyauté. Isocrate , Plutarque , Séneque 4 le représentent comine un sophiste, dont l'unique but est de trouver des objections contre toute doctrine sans en établir auteune, ne faisant pas réflexion que si Zénon n'établit aucune doctrine, e'est qu'il n'en avait pas besoin, celle de Parménide

Αμφοτερογλώσσου δὲ μέγα σθένος οὐα ἀπάτηλον Ζηνώνος, πάντων ἐπιλέπτορος...... Plutarq. , Vit. Pericl. - 2 Encom. Helen., 2. Ζήνωνα τον ταυτά δυνατά και πάλιν αδύνατα πειpourson anongivery - 1 Phitarg. Vit. Pericl.; Theyfring rena nat di' évauriologias ets anopiai navanteiousav..... Elis. Dans un écrit perdu dont Eusèbe nous a conservé des extraits (Prapar, Evangel., 1, 8); Plutarque dit de Zénon : Il n'a rien établi sur ce point (l'origine du monde ) , mais il a fait une foule d'objections. En effet, Parménide, et même avant Parménide, Xénophane, ayant établi la vérité, savoir, que l'être véritable, l'unité n'a pas de naissance et de commencement, il ne restait plus à Zénon qu'à attaquer l'hypothèse de la naissance des choses et du monde. - 4 Epist., 88. Zeno Eleates omnia negotia de negotio dejiciens, ait nihil esse. Si Parmenidi credo, nihil est præter unum ; si Zenoni , ne unum quidem.

son maître, étant là, et qu'ainsi tout son effort devait être de réfuter les adversaires de Parménide, et de les pousser à la contradiction et à l'absurde. On comprend fort bien ces malentendus de la part de simples amateurs de philosophie, mais il est plus remarquable que Platon lui-même ait paru s'y tromper dans le Phèdre, ou il a l'air de confondre Zénon avec les autres sophistes1. Mais contre Platon, nous avons Platon lui-même, et au jeune ami de Socrate, qui n'était pas encore sorti de sa ville natale, et ne connaissait la doctrine éléatique et la dialectique de Zénon que par oui-dire, d'après l'impression qu'elle avait faite à Athènes, et à travers les préjugés du bon sens socratique, nous pouvons opposer le philosophe muri par l'âge, l'étude et les voyages, qui dans un ouvrage spécial, dont le but avoué est l'examen de la philosophie éléatique, et dont les personnages sont précisément Parménide et Zénon, nous montre le disciple imbu de la même doctrine que le maître, partageant le même dogmatisme, et le dogmatisme le plus absolu qui fût jamais, avec cette seule différence que l'un, déjà affaibli par les années, se contente d'exposer sa doctrine, et que l'autre, jeune encore, plein de force et d'audace, attaque ceux qui attaquent Parménide, et les combat avec leurs propres armes, le ridicule et

Tom. vi de ma traduction, p. 85.

l'absurdité des conséquences. Rien de plus clair et de plus positif que cette déclaration de Platon. dans l'introduction du Parménide; et toutes les autorités doivent fléchir devant celle-là. Sans doute on peut supposer avec Simplicius, sur la Physique d'Aristote, et avec Tennemann, que dans le cours de la discussion, Platon, voulant faire connaître l'école éléatique tout entière, et épuiser la question de l'unité et de la pluralité, a rassemblé et concentré dans Parménide et dans Zénon tous les autres personnages de l'école d'Élée, et prêté à ces deux philosophes beaucoup d'arguments qui appartenaient réellement à plusieurs autres. Cette supposition est plus que vraisemblable : mais il n'en faut pas conclure le moins du monde que dans l'avantscène, et lorsqu'il s'agit seulement de décrire et de faire connaître les différents personnages de son drame, Platon se soit amusé à leur attribuer, sans aucune nécessité, des caractères et des desseins imaginaires, à établir entre le maître et le disciple une identité de doctrine qui n'eût pas existé, et une différence de méthode qui n'eût pas existé davantage, à feindre, par exemple, que Zénon avait embrassé de bonne heure un rôle qui n'eût pas été le sien, quand tout le monde à Athènes, et surtout à Mégare, eût pu se moquer de Platon. Il est absurde de supposer qu'il eût prêté à Zénon tel ouvrage, entrepris dans tel but, écrit avec telle méthode, divisé de telle manière, contenant telle polémique, réfutant telles hypothèses, si rien de tout cela n'eût été vrai, et n'eût été généralement connu et admis. Ce témoignage de Platon, si clair, si précis, si étendu, dans un de ses meilleurs et de ses plus authentiques ouvrages, nous paraîtrait décisif, fût-il seul. De plus, Proclus, dans son Commentaire sur le Parménide, emploie tout le premier livre à développer l'introduction du dialogue de Platon; et partout il confirme ce qu'avait avancé Platon. On ne saurait trop se pénétrer du poids que doivent avoir, contre des assertions courtes et obscures, de longs morceaux, comme l'introduction entière du Parménide et le premier livre du commentaire de Proclus, où rien n'est laissé à une interprétation arbitraire, et où tout est présenté avec une étendue, une clarté et une abondance de détails et de renseignements qui ne laissent rien à désirer ni à contester. C'est sur cette base que nous nous sommes appuyés avec confiance; c'est avec cette autorité que nous avons éprouvé toutes les autres. A la lumière que Platon nous offre, on se reconnoît et on s'oriente dans les détours de l'école d'Élée; on apercoit la place de Zénon dans cette école, ses rapports avec ses devanciers, et en même temps la différence qui l'en sépare et lui donne un caractère propre et original; on conçoit sa mission; et sa dialectique cesse alors d'être une logomachie inintelligible. Or, il nous paraît que

c'est une méthode fort commode, mais très-peu critique et philosophique, au lieu d'approfondir une doctrine, jusqu'à ce qu'on la comprenne et qu'on y trouve un sens, de se tirer d'affaire et de trancher toute difficulté en y supposant une extravagance qui nous absout de n'y rien comprendre et nous dispense de l'étudier. Il ne faut pas être si prompt à trouver des extravagances. L'histoire en général, et en particulier l'histoire de la philosophie a son plau, ses lois, et une marche régulière; les grands systèmes que produit l'esprit humain ont un sens raisonnable qu'il faut pénétrer: un homme ne devient pas célèbre parmi ses semblables par de pures folies, et le dernier et illustre représentant de la grande école d'Élée mérite bien de n'être pas tout d'abord traité d'absurde sans examen.

Eusomme, notre manière de concevoir Zénon, sa vice et ses ouvrages, repose sur l'introduction du Parménide de Platon, commentée et confirmée par Proclus. Nous regardons les différents arguments contrele meuvement, qu'Anistotenois a conservés et qu'il attibue à Zénon, comme une partie des détails cachés sous les généralités indiquées dans l'introduction du Parménide. Quand d'un côté Platon déclare que Zénon, dans un de ses ouvrages, examinait successivement diverses hypothèses empruntées à l'empirisme et au système de la pluralité, et dont il tirait des consécuences à la fois rigoureuses et en contradiction

avec les hypothèses données; quand lui et son commentateur Proclus, sans énumérer ces hypothèses, expriment nettement les résultats de l'argumentation dont elles étaient le sujet, savoir, que sans unité la pluralité est inadmissible, que la pluralité bien examinée renferme l'unité, la différence la ressemblance, le mouvement le repos, et que le mouvement sans unité est impossible; et quand d'un autre côté nous trouvons dans Aristote l'énumération précise de divers arguments contre le mouvement et contre l'espace; quand enfin en mettant ces détails dans le cadre général que Platon nous fournit, on leur donne un sens raisonnable et un but intelligible, et que par là on explique toutes choses, n'est-on pas fondé à admettre une supposition si naturelle et si plausible, à considérer les arguments que nous a conservés Aristote comme quelques-uns de ceux que devaient renfermer les hypothèses indiquées par Platon, à les y rapporter comme les détails aux généralités, et à interpréter les détails dont le caractère est obscur et douteux par le caractère non équivoque et non contesté des généralités? Il est vrai qu'Aristote, dans les endroits où il cite les quatre arguments contre le mouvement, ne les ramène pas au point de vue sous lequel Platon nous présente la polémique de Zénon dans le Parménide; mais d'abord il ne dit pas non plus que Zénon prit ces arguments d'une manière absolue; ensuite, comme plus tard ces arguments furent employés absolument par les sophistes, et qu'Aristote considérait plutôt l'abus qu'on en avait fait que le sens qu'ils pouvaient avoir dans l'esprit de leur inventeur, il n'est pas étonnant qu'il les ait pris lui-même absolument, et qu'il ait cherché à y répondre aussi d'une manière absolue. Enfin, nous avouerons que les réponses d'Aristote, commentées et développées par Simplicius, nous paraissent, ainsi qu'elles ont déjà paru à Bayle, assez peu satisfaisantes. Aristote accuse Zénon de mal raisonner, et lui-même ne raisonne guères mieux et n'est pas exempt de paralogisme; car ses réponses impliquent toujours l'idée de l'unité, quand l'argumentation de Zénon repose sur l'hypothèse exclusive de la pluralité. Au reste nous convenons qu'en effet Aristote n'est pas favorable au point de vue que nous avons adopté, mais nous avons pour nous l'autorité de Platon, que nous devions préférer; car la critique peut-elle hésiter entre quelques lignes jetées sans développement et en passant. de sorte que ce qui appartient précisément à Zénon n'est pas très-facile à reconnaître, et un long passage d'un ouvrage composé ex professo, non pas seulement sur les matières traitées par Zénon, mais sur l'école à laquelle il appartient, sur son maître et sur lui-même, sur ses opinions et sa méthode? La question critique est de savoir si on donnera à quelques lignes d'Aristote une certaine interprétation, ou si l'on rejettera absolument l'autorité du *Parménide* de Platon.

Les deux autres passages de Zénon; contre l'espace et l'existence empirique de l'unité, se trouvent dans Aristote, Physique, w, 3, et dans la Métaphysique, n, éd. Brandis, p. 56, 57, Il est fait aussi allusion à la prétention de Zénon, que le mouvement est impossible, dans les Premières Analytiques, édit. Sylb., tome 1, p. 184; dans les Topiques, éd. Sylb., tome 1, p. 411 et 457. Le livre des Lignes insécables, éd. Sylb., tome vi, contient plusieurs phrases d'Aristote, plus ou moins défigurées par George Pachymère, mais où l'on reconnaît pourtant, à travers les réfutations d'Aristote et les raisonnements tronqués de Zénon, le but que celui-ci avait toujours devant les yeux, savoir, de ramener à un principe indivisible, en montrant toutes les extravagances de la divisibilité à l'infini. Tous les passages du traité de G. Pachymère qui se rapportent à Zénon regardent quelqu'un des quatre arguments contre le mouvement.

Peut-être semblera-t-il étrange que nous navions fait aucun usage du livre d'Aristote sur Kénophane; Zénon et Gorgias, livre sur lequel nous nous sommes souvent appuyés ailleurs pour établir plusieurs optinions de Xénophane. Note: répanse est que la partie de ce petit traité qui concerne Xénophane, quoique vi-

siblement corrompue et d'une interprétation très-difficile sur plusieurs points, est cependant intelligible en général, tandis que la partie qui regarde Zénon est dans un état tel que nous avouons franchement que tous nos efforts pour l'entendre n'ont abouti qu'à une interprétation incertaine et arbitraire, sur laquelle nous n'osons asseoir aucun résultat critique et vraiment historique. Il n'est pas même encore universellement reconnu qu'il s'agisse dans cette partie de Zénon et non de Mélisse. Nous avons donc négligé cet écrit, dont la meilleure édition est celle de Fülleborn', Commentatio qua liber de Xenoph., Xen. et Gorg. passim illustratur, Halle, 1789. Voyez aussi Spalding, Commentarius in primam partem libelli de Xen., Zen. et Gorga Berlin, 1793.

Outre l'autorité de Platon et de Proclus d'un côté, d'Aristote et de Simplicius de l'autre, il n'y a plus guère dans l'antiquité d'autre témoignagé sur Zénon d'Élée que l'article de Diogène de

Lependant on en peut employer quelques lignes qui dans le texte même sont rapportées à Zehou y par exemple, celleci qui éclaireisent le passage de la Metaphyrique de Céroa 
pousset out principe empirique à la divisibilité indéfinie, paur 
cament, par les extravaguaces que la divisibilité encent se 
à l'indivisibilité du principe transcendental : Quelle our out 
cette existence quisble, cau on terré, il flust qu'elle ait plusieuxe parties, comme le prétend Zehon. Il y est fait aussi 
allasion à l'Opinion de Zehon aux l'espace.

Laërte, 1x, 25-30, qui a passé dans les extraits des écrivains postérieurs. Parmi les modernes. il faut consulter, mais avec précaution, l'excellent article de Bayle, qui, selon sa coutume, se complait à faire de Zénon un sceptique. Il est curieux de lire Brucker sur toute l'école d'Élée. et en particulier sur Zénon, pour se faire une idée de la mauvaise humeur de ce bon et savant homme contre une doctrine qui surpasse son intelligence, et qui lui paraît avoir quelque rapport avec le panthéisme. Aux yeux de Brucker, Zénon est un sceptique et un sophiste, Kant est le premier, je crois, qui, dans la Critique de la raison pure, ait soupçonné que les contradictions auxquelles Zénon réduit tour à tour tous les phénomènes, ne sont pas aussi sophistiques qu'on l'a prétendu, et que Zénon peut-être n'a pas voulu nier absolument les deux termes de la contradiction, mais sculement prouver par là que l'un et l'autre, admettant une contradiction raisonnable, ne peuvent avoir une vérité absolue. Cette remarque appartenait de droit à l'auteur des Antinomies de la raison, à celui qui a montré le premier les contradictions de propositions réputées également raisonnables, et qui par là, sans les détruire, a réduit leur valeur, et les a reléguées dans une sphere inférieure d'évidence. Depuis, Tiedemann (Geist der speculative Philosophie, tom. 1, pages 285-300) et Tennemann (Geschichte der

Philosophie, tom. 1, pag. 191-206), sans avoir reconnu le véritable point de vue sous lequel il faut considérer la dialectique de Zénon, ne l'ont pas du moins traitée comme une pure logomachie. Quant aux détails, il est impossible de mieux exposer que ces deux savants critiques les arguments de Zénon contre le mouvement et l'espace, d'après Aristote et Simplicius. Staudlin (Geschichte und Geist des Scepticismus, tom. 1, pag. 200-216, Leipzig, 1804) a le bon sens de défendre Zénon contre l'accusation qui lui est généralement faite de n'avoir été qu'un sophiste. Il refuse de mettre parmi les Gorgias, les Protagoras, les Hippias et les Prodicus, l'homme austère qui préféra l'obscurité d'une petite ville vertueuse aux magnificences d'Athènes, et la mort à la servitude : Staudlin ferait volontiers pour Zénon une classe particulière de sophistes. Il va même jusqu'à convenir qu'on n'a pas de raison solide pour le considérer comme un sceptique.

On peut encore consulter sur Zénon les ouvrages suivants: Buble, Commentatio de ortu et progressu pantheismi indè à Xenophane Colophonio, primo ejus auctore, usque ad Spinosam, Comment. societ. scient. Goetting., x; — Car. H. Erdm. Lohse, Dissertatio de argumentis, quibus Zeno Eleates nullum esse motum demonstravit, et de unica horum refatatalorum ra-

tione, præside Hoffbauer, Halle, 1794, in-8;
— Tiedemann: Utrium scepticus fuerit an dogmaticus Zeno Eleates? Nov. Bibl. phil. et crit.
1, fasc. 2.

## SOCRATE.

DE LA PART QUE PEUT AVOIR EUE DANS SON PROCÈS

LA COMÉDIE DES NUÉES.

On a beaucoup agité la question, quelle a été l'influence de la comédie des Nuées sur l'accusation intentée plus tard à Socrate. Schleiermacher tire du Banquet et de la présence d'Aristophane, dans la compaguie des anis intimes de Socrate, cette conclusion, qu'il n'y eut jamais de hain véritable entre le conrique et le philosophe; et en effet, quand on voit la citation, tout-à-fait amicale que Platon fait dans le Banquet l-d'un passage satirique des Nuées, on peut supposer qu'il ne lui restait nulle rancune des traits qu'Aristophane avait lancés contre son maître, comme le prouve encore. le beau distique de Platon sur Aristophane <sup>2</sup>. Je suis aussi très-con-

Voyez ma traduction, T. v1, p. 339.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Olympiodore, Vie de Platon dans le Commentaire sur l'Alcibiade :

Les Graces cherchont un seile, Rencontrèrent l'esprit d'Aristopliane.

vaincu que jamais Aristophane n'eut aucune mauvaise intention contre Socrate, et que dans les Nuées, qui furent jouées vingt-trois ans avant l'accusation', il ne songeait pas le moins du monde à préparer cette accusation. Si c'est là la seule induction que l'on veut tirer du Banquet, je l'accepte, et là-dessus je suis complétement de l'avis de Schleiermacher 1, de Wolff 2, d'Ast 3, du Quarterly Review 4, et de Prinsterer 5; mais si, abstraction faite des intentions d'Aristophane, on veut conclure du Banquet que la pièce des Nuées n'eut aucune influence sur le procès de Socrate et ne s'y rapporte d'aucune manière, j'avoue qu'il m'est impossible de partager cette opinion. Tout concourut dans la mort de Socrate, comme il arrive toujours dans les événements nécessaires. Les causes de celui-ci furent;

1º Les ressentiments du peuple lettré et des heaux esprits du temps, que Socrate avait soulevés en démasquant leur ignorance;

2º Les ombrages de la toute-puissance démocratique qu'irritait l'impassible équité de Socrate;

3º Le courroux long-temps contenu du pouvoir sacerdotal, qui, après avoir vu d'assez mau-

Platon's Werke, ne p. , T. H , p. 383.

<sup>2</sup> Sympos., Einlest., p. 42.

Platon's Leben und Schrifften , p. 317.

<sup>1</sup> No 42, sept. 1819, p. 271/

Prosopographia platonica, p. 177.

vâis œil les premières études physiques et astronomiques de Socrate, fort suspectes de tendre
plus ou moins directement à ruiper le paganisme
(témoin l'affaire d'Anaxagore et de plusieurs autres physiciens), éclata enfin lorsqu'il vit Socrate
proclamer, à la place des divinités conservées,
une Providence, manifestée à la fois dans la nature
par les causes finales auxquelles se rapportent en
dernière analyse tous les phénomènes extérieurs,
et dans l'homme, dans Socrate par exemple,
par la voix 'intime de la conscience, o organe
immédia et incorruptible de la divinité (c'est le
sens du mot Δαίμων), qui dispense de recourir à
l'intermédiaire officiel de la religion établie et de
ses ministres.

Telles furent les causes du procès de Socrate; mais ce fut surtout l'accusation d'impiété qui l'accabla : la religion menacée rallia autour d'elle l'état compromis et l'art insulté. Or, nous avons fait voir ailleurs que les réponses équivoques de l'Apologie 1 ne sont rien moins que satisfaisantes sur l'article de l'impiété, et il y a quelque chose d'absurde aujourd'hui à vouloir défendre Socrate d'avoir été en effet peu orthodoxe de son temps, et le premier héraut de la révolution dont il fut le martyr, et à laquelle il a attaché son nom. Si Socrate avait pensé comme

<sup>\*</sup> Traduction de Platon, Argument de l'Apologie, T. 1", p. 55.

Euthyphron, il serait mort dans son lit; mais l'adorateur impie d'un dieu inconnu, le prophète d'une foi nouvelle devait finir comme il a fini. Disons-le nettement: en attaquant le paganisme, sur lequel reposait l'état dans l'antiquité, Socrate ébranlait l'état; devant l'état il était coupable. Or Aristophane, excellent citoyen; gardien et vengeur de l'état et de la religion, et qui du hant de son théâtre comme d'une tribune combattait sans pitié, avec les armes redoutables du ridicule, tout ce qui lui paraissait contraire aux întérêts de la patrie et à l'ordre établi, Aristophane, sentinelle vigilante, devait jeter un cri d'alarme à la nouvelle direction des études de la jeunesse athénienne, et à l'apparition d'oisifs novateurs occupés des cieux plus que de la patrie, et dans les cieux trouvant des astres à la place des dieux du pays. Socrate était au premier rang de ces novateurs; Aristophane les persiffla donc au nom de l'état dans la personne de Socrate. Dans l'antiquité, la religion, l'état et l'art se prêtaient une force mutuelle : la première comédie avait une mission très-sérieuse, et "les bouffonneries d'Aristophane-couvrent des pensées profondes. Assurément Aristophane n'eut pas l'intention de dresser l'acte d'accusation de Socrate, pas plus que Socrate n'eut l'intention de faire une révolution; mais dans l'histoire, il ne s'agit pas des intentions des hommes, il s'agit de leurs actes, de leur caractère gé-

néral et de leurs effets incontestables, Socrate était l'organe d'innovations qui devaient triompher, majs dont le jour n'était pas venu; Aristophane était le défenseur presque officiel de la cause attaquée par Socrate. Les deux personnes pouvaient se voir et même s'aimer: les deux causes étaient ennemies, et la plus forte accabla l'autre. D'abord, la religion menacée se suscita pour vengeur un poëte dui attaqua les innovations dans la personne de Socrate, seulement par le ridicule; enfin le mal s'accroissant et le ridicule poétique étant impuissant, la religion appela l'état à son secours pour la délivrer de leur redoutable adversaire, sauf d'ailleurs à Aristophane et à Socrate, dans l'intervalle de la représentation des Nuées à l'accusation juridique, à souper ensemble chez Agathon.

C'est ainsi qu'il faut concilier le Banquet et le passage célèbre de l'Apologie 1: « Co sont eux, Athéniens, qui, s'emparant de la plupart d'entre vous dès votre enfance, vons ont répété et vous ont fait accroire qu'il y a un certain Socrate; homme savant qui s'occupe de cequise passe dans le cielet sous la terre..... Voilà mes vrais accusateurs; car en les entandant, on se persuade que les hommes livrés à de parcilles, recherches ne croient pas qu'il y ait des dieux.... Ce qu'il y a de bizarre, c'est qu'il ne m'est permis ni

<sup>\*</sup> Thid.p. 64.

de connaître ni de nommer mes accusateurs ! à l'exception d'un certain faiseur de comédies... Voilà l'accusation; c'est ce que vous avez vu dans la comédie d'Aristophane... » Dans le Banquet, les individus seuls sont en présence et conversent ensemble amicalement; dans l'Apologie, les causes mêmes sont aux prises, et sous ce rapport on peut placer très-justement Aristophane parmi ceux qui ont amené le triste dénouement qui s'apprête. En effet, comment supposer que les Nuées n'aient pas préparé le peuple et le magistrat à voir dans Socrate un citoyen équivoque, un novateur dangereux, digne du sort d'Anaxagore et de Prodicus? Les Nuées ne soulevèrent pas l'accusation contre Socrate, mais lui frayèrent la voie. Ce qui avait produit la comédie l'accrédita, et quand le temps fut venu, la convertit en accusation. La seule différence est celle du premier acte d'un drame à son dernier.

On insiste et on soutient que l'effet des Nuées dut être d'autant moindre, et se perdre d'autant plus aisément dans l'espace de vingt-trois années, que les traits d'Aristophane ne portaient évidemment pas sur Socrate, et que le Socrate des Nuées ne ressemblait en rien au Socrate réel. Et on répète avec une confiance parfaite les paroles de Socrate dans l'Apologie, qu'on l'accuse à faux de s'ocuper de physique et d'astronomie, qu'il n'en sait pas un mot et n'y a jamais pensé.

« Je ne me suis jamais mêlé de ces matières T. et je puis en prendre à témoin la plupart d'entre vous. » Mais contre l'Apologie nous avons un témoignage sans réplique, le Phédon : Socrate y avoue que dans sa jeunesse2 il était passionné pour les recherches de physique. « Pendant ma jeunesse, il est incrovable quel désir j'avais de connaître cette science qu'on appelle la physique. Je trouvais sublime de savoir la cause de chaque chose, ce qui la fait naître, ce qui la fait mourir, ce qui la fait être, et je me suis souvent tourmenté de mille manières, cherchant en moi-même, si c'est du froid ou du chaud, dans l'état de corruption, comme quelques-uns le prétendent, que se forment les êtres animés; si c'est le sang qui nous fait penser, ou l'air ou le feu, ou si ce n'est aucune de ces choses, mais seulement le cerveau qui produit en nous toutes nos sensations, celles de la vue, de l'ouie, de l'odorat, qui engendrent à leur tour la mémoire et l'imagination, les quelles, reposées, engendrent enfin la science. Je réfléchissais aussi à la corruption de toutes ces choses, aux changemens qui surviennent dans les cieux et sur la terre. » Ce passage du Phédon est une désense véritable des Nuées. On voit que Socrate s'y donne pour avoir été à peu près tel que le grand comique le représente, avec

<sup>1</sup> Ibid., p. 66 .- 2 Ibid., p. 273.

l'exagération et la hante bouffonnerie qui sont propres à la première comédie. Plustard, il est vrai, Socrate renonça à ses premières études et quitta les spéculations physiques et cosmologiques pour la philosophie morale jusqu'alors fort négligée. Lui-même nous raconte encore; dans le Phédon-1, comment l'étude des phénomères extérieurs considérés en eux-mêmes ne le satisfit point, et comment il chercha un point de vue plus élevé et plus intellectuel. Ce point de vue fut le Nou; d'Anaxagore, qui devint pour Socrate et par Socrate la vraie Providence. De là l'étude des lois morales et des causes finales substituée à celle des phénomènes et des lois physiques, et toute la seconde époque de la vie de Socrate. La première justifie les Nuées; la seconde n'était pas propre à en détruire l'effet; car les nouvelles études de Socrate achevèrent ce qu'avaient commencé les premières, et si la physique d'Anaxagore avait ébranlé les divinités du soleil et de la lune, le sentiment d'une Providence partout présente et surtout dans l'âme enseigna à les remplacer avec avantage.

La conséquence de tout ceçrest qu'il ne faut point se révolter contre ec qui a été, car ce qui à été était ce qui devait être. Platon peut avoir admiré la grâce supérieure du génie d'Aristophaue, et Aristophaue peut avoir rendu

<sup>1</sup> Ibid. , p. 281.

justice à l'excellent caractère de Socrate, sans que pour cela les choses aient moins suivi leur cours. Socrate jeune avait été traduit devant le peuple par Aristophane; Socrate dans sa vieillesse fut traduit devant l'aréopage : c'était toujours le même Socrate, et l'esprit qui inspira Aristophane et celui qui entraîna l'aréopage était aussi le même esprit.

## PLATON.

#### LANGUE DE LA THÉORIE DES IDÉES.

La dialectique est l'instrument de la philosophie de Platon, et la dialectique de Platon est tout entière dans la définition. Or, la définition a deux procédés, la généralisation et la division. En effet, la définition est double; elle se fait per genus ou per differentiam. Le propre de la définition per genus est d'établir dans toute discussion, en laissant là les exemples qui sont toujours des particularités, l'idée générale de la chose en question, idée générale qui doit dominer tous les exemples particuliers et les contenir tous dans ce qu'ils ont de commun entre eux; cette définition à donc pour principe la généralisation. Et réciproquement, la division ou la résolution de l'idée générale, non dans toutes les particularités indéfinies où elle peut se rencontrer, mais dans ses élémens essentiels, est le principe nécessaire de la définition per differentiam. Ces deux procédés constituent toute la définition, c'est à dire, la dialectique platonicienne. Le premier est la base du second, le second est le développement du premier.

Mais si la division repose sur la généralisation, sur quoi la généralisation repose-t-elle? Évidemment sur la théorie des idées, laquelle est ainsi le principe fondamental, l'âme de toute la dialectique et de la philosophie de Platon. La langue dans laquelle cette théorie célèbre est exprimée mérite donc une attention particulière.

La langue de la théorie des idées s'est fixée peu à peu, ainsi que cette théorie. De même que celle-ci est encore un peu incertaine dans le Phèdre, c'est-à-dire, dans le premier dialogue de Platon, quoiqu'elle y soit déja, de même la langue qui l'exprime n'y est pas encore aussi arrêtée qu'elle l'est devenue depuis dans le hémon, le Parménide, le Phédon et la République. Voici les différens termes, qui, dans la langue et dans la théorie de Platon bien constituées, représentent les différens degrés de l'idée, avec la signification précise qu'il faut attacher à chacin d'eux.

D'abord, au faite de la théorie est l'idée en soi, sibre avrà avi avié, l'idée prise absolument, sans aucun rapport ni au monde de l'esprit ni a celui de la nature, l'idée considérée comme l'idéal invisible, la raison première et dernière, éternelle et absolue, de toutes les choses qui la réfléchissent fei-bas dans ce monde du relatif ets.

de l'apparence, perpétuelle métamorphose de phénomènes qui se renouvellent et deviennent sans cesse, sans être jamais substantiellement, γόνοις, το μά οι, τὰ μά ότιε. Par opposition aux phénomènes, Γεδος αυτό καθ αυτό, l'idée en soi est la vraice essence, ψούοις, τόδο ότιοις, et elle réside dans le λόγοι διῶς του l'intelligence absolue, par delà l'intelligence finie de l'homme et la région inférieure de ce monde.

Mais l'idée ne reste point et ne peut rester à l'état absolu dans le sein de l'éternelle intelligence. Comme elle est cause en même temps qu'elle est essence et attribut substantiel, elle entre, par sa propre force et l'énergie dont elle est douée, dans l'action et le mouvement, et elle passe dans l'humanité et dans la nature. Elle n'est plus alors eidos auto xab' auto, mais elle devient sidos dans l'esprit humain, et toéz dans la nature: elle est là ce qu'il y a encore d'absolu mêlé au relatif. Dans l'esprit humain, sido; est l'idée générale, car c'est toujours une notion de généralité qu'il faut attacher à ce mot. Or, la généralité est précisément ce sans quoi il n'y a pas de véritable connaissance possible. En effet, sans généralité, pas de définition; car d'abord toute définition emporte l'idée de l'être, laquelle est essentiellement générale ; ensuite toute définition se fait nécessairement per genus aussi bien que per differentiam, l'élément de la différence supposant toujours un élément général, qui seul classe.

c'est-à-dire, définit l'individu à définir; de sorte que tout individu et toute espèce doivent se rapporter à un genre pour être définissables, c'està dire pour être intelligibles; et que la pensée la plus particulière en apparence, pour être une pensée, implique une notion quelconque de généralité, τι είδος. L'είδος est donc dans l'esprit humain le fondement de toute connaissance ; ce sont là les principes directeurs de l'entendement, les notions universelles et nécessaires, les lois de tout jugement et de toute conception, les universaux du péripatétisme. Voilà pourquoi l'illo; est presque tonjours développé dans Platon par le xx9' oλou; par exemple, sloos τῆς ἀρετῆς ου άρετη καθ όλου, Ménon, Bekk., p. 330; et partout ailleurs, de la même manière. Kar είδος , κατ' είδη λέγειν, σκοπείν, veut dire considérer les choses sous un point de vue général, comme. par exemple, le κατ' είδη σκοπεῖν du Politique qu'explique parfaitement l'expression analogue du Sophiste, κατὰ γένος διακρίνειν. On trouve déjà cette expression technique dans le passage suivant du Phèdre : δεῖ γὰρ ἄνθρωπον ξυνιέναι κατ' είδος λεγόμενον, έχ πολλών τον αισθήσεων είς εν λογισμώ ξυναιρούusvov. Bekk., p. 45 et 46 .: En effet le propre de l'homme est de comprendre le général, c'est-àdire ce qui , dans la diversité des sensations . peut être compris sous une unité rationnelle. Κατ' εξδος λεγόμενον (suppléez το avec Heindorf et Schleiermacher, soit en le sous-entendant, soit

en l'insérant dans le texte) est proprement ici la catégorie de la généralité.

Nous avons vu que l'idée de la généralité enveloppe et domine dans l'esprit humain les idées les plus particulières, et que par conséquent l'eilos est le fond même de l'esprit humain, qui par là se maintient dans un rapport constant avec l'intelligence absolue. Or, la nature est la sœur de l'humanité; elle est fille, comme elle, de l'éternelle intelligence; elle la réfléchit, elle la représente comme elle, mais d'une autre manière, d'une manière moins intellectuelle et par conséquent moins intelligible; claire pour les sens, obscure à la pensée. L'elos à ce degré est ίδέα ; l'iδέα est l'είδος tombé en ce monde, l'esprit devenu matière, revêtu d'un corps et passé à l'état d'image. Mais dans cet état même l'iδία conserve son rapport et avec l'aldos et avec l'aldos αὐτὸ καθ' αὐτό, et par conséquent elle implique toujours quelque généralité, non plus dans la forme intérieure de la pensée, mais dans la forme de l'objet. L'idiz est la forme idéale de chaque chose: c'est par elle que la nature aussi est idéale, intellectuelle et qu'elle a sa beauté. Sans doute la généralité que retient l'idéa est fort audessous de celle de l'elocs comme les lois de la nature sont infiniment moins générales que celles de l'esprit; cependant on ne peut pas nier que ce mot ne réveille ençore indirectement quelque notion de généralité, en même temps

qu'il s'applique directement à une image, à quelque chose d'extérieur et de visible.

Tel est le sens propre des mots sidos auto nat αὐτό, είδος, ιδέα, et c'est dans ce sens que Platon les prend ordinairement. Mais il faut convenir que sidos et idéa se permutent fréquemment, et il n'est pas rare de trouver idéa pour sidos, Phèdre. Bekk., p. 23, 39, 78 et 79, comme on v trouve aussi quelquefois 2100¢ pour une espèce et non pour un genre; ainsi dans le Phèdre, Bekk., p. 79, xar' είδη τέμνειν veut dire diviser l'idée générale dans ses élémens. Mais alors il ne faut pas entendre par con toutes les particularités possibles, mais seulement les élémens essentiels d'une idée, les espèces, non les individus, ce qui implique encore quelque généralité, comme ίδία, employé même pour είδος, implique presque toujours encore un regard au monde extérieur.

Les idées de Platon subsistent sous des noms différens dans la philosophie moderne. Ce sont les véritgé éternelles de Leibnitz, dont le dernier fundement est cet esprit suprême et universel qui ne peut manquer d'exister, dont l'entendement, à dire vrai, est la région des vérités éternelles... Ces vérités nécessaires contiennent la raison déterminante et le principe régulateur des existences mémes, et, en un mot, les lois de l'univers. Ainsi ces vérités étant antérieres auxistences des étres contingens, il faut bien

qu'elles spient fondées dans l'existence d'une substance necessaire. C'est là où je trouve l'original des idées et des vérités, Leibnitz, Nouveaux essais sur l'entendement humain, livre IV, ch. II. Ce sont encore, à un degré inférieur, les lois de la constitution de la nature humaine, les principes du sens commun de la philosophie écossaise; mais les Écossais se sont servi de leurs lois et de leurs principes sans, approfondir leur nature, sans reconnaître leur origine, sans embrasser toute leur portée, sans les compter ni les classer, sans tracer l'histoire de leur apparition et de leur développement dans la conscience, sans les suivre dans leurs conséquences ni les rapporter à leur premier et dernier principe. Kant a été infiniment plus loin dans la même route. Le schematisme rappelle l'idéa, les catégories l'aidos, et les idées de la raison pure les είδη αὐτὰ κατ' αὐτά. J'ose à peine ajouter qu'il y a dix ans, j'ai tenté, selon mes forces, une théorie complète des vérités absolues; dont on pent voir une esquisse imparfaite sous ce titre : Programme des lecons données à l'école Normale pendant le premier semestre de 1818 sur les vérités absolues. Fragmens philosophiques, pag. 263.

# ANTÉCÉDENS DU PHÈDRE,

OΠ

## ANALYSE DES ÉLÉMENS HISTORIQUES

DE CE DIALOGUE.

Rien ne serait plus précieux que de bien connaître les antécédens de Platon et de saveir précisément ce qu'il doit à ses devanciers. Et si c'était une entreprise trop étendue que d'embrasser Platon tout entier et ses' nombrenx ouvrages, on obtiendrait encore un important résultat en se bornant à l'analyse d'un seul dialogue, de celui surtout qui doit centenir le plus d'imitations et de parties étrangères, puisqu'il nous présente ce grand homme, pour ainsi dire au sortir des mains de son siècle, à cette époque de, sa vie où le fond de toutes ses pensées ultérieures était déjà pent- être dans son intelligence, mais où sa jeunesse le soumettait à l'influence des opinions antérieures ou contemporaines, et le condamnait à pietre encore en grande partie qu'un éfève plein de génie. Ce dialogue est le Phèdre, qui passe généralement pour la première production de

Platon. Du moins tel est l'avis de Schleiermacher et de Ast; etil paraît, d'après Diogène, que c'était l'opinion de l'antiquité '. Nous prendrons donc ce dialogue pour sujet de notre analyse, et nous y rechercherons scrupuleusement toutes les traces des sources étrangères auxquelles Platon aura pu puiser.

Remarquez d'abord le choix de la scène, un lieu près de l'Ilissus, fleuve consacré aux Muses. et où était un temple affeoté aux petits mystères: la mention fréquente des Nymphes, filles d'Achelous; celle de Pan, fils d'Hermès, et l'invocation qui termine le dialogue. Les cigales y sont données comme des métamorphoses d'anciens musiciens, et en relation constante avec les Muses. Les poëtes lyriques y sont plus cités que les poëtes épiques, et des poëtes lyriques très-anciens, comme Stésichore, et l'auteur, quel qu'il soit, Homère ou Cléobule, de l'inscription du tombeau de Midas. Le seul fait d'agiter la question s'il convient ou non d'écrire, le mépris apparent pour les livres et l'écriture, l'appel aux anciens, qui seuls savent la vérité, aux prêtres de Dodone et à l'Égypte, le discours de Thamus, la comparaison de la simplicité antique avec la frivolité moderne, tous ées traits attestent suffisamment un retour complaisant vers le passé, et répandent sur le Phèdre un caractère général et évident de mysticisme.

Diog. 111, 40, d'après Aristoxène et Dicéarque. Olympiodore, Vie de Platon, Comment. sur le 1<sup>et</sup> Alcibiade.

L'auteur du Phèdre devait être plus ou moins familier avec les traditions orphiques. En effet, le mythe, qui fait à peu près la moitié du Phèdre, est rempli d'allusions aux mystères. - Page 57 (Traduction de Plat. T. VI.), Platon compare la perception de l'idée absolue du beau, placée en dehors de ce monde visible, à l'initiation aux mystères. - Page 55, il dit que celui dont la mémoire est toujours avec les ressouvenirs des perceptions antérieures à l'existence actuelle, celui qui vit dans les idées, participe aux vrais mystères et est seul un véritable initiés Les expressions μακάριαν όψιν et ἐπωπτεύειν appartiennent à la langue des mystères; φάσματα άπλα sont les visions pures et sublimes qui étaient offertes à la fin aux initiés; et il est possible que à τρεμή fasse indirectement allusion à l'horreur religieuse qu'excitaient d'abord les représentations employées dans les initiations 1, - Pag. 71. Les amans, à la fin de la vie, ne sont pas envoyés dans les ténèbres sous la terre, parce qu'ils sont supposés avoir déjà commencé le voyage céleste. Ceci appartient encore à la langue et à la doctrine des mystères, comme on le voit dans le Phédon2. Il y

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> II en est de même peut-être de πρώτου έρριξε, είτα προσφούν ός θεός αξιετάι. Il y a un passage de la *Théologie* de Proclus, liv. 1, ch. π, p. 7, qui développe cet endroit. Voyez Heindorf, p. 262.

<sup>\*</sup>Traduct, de Platon, T.1st, p. 211. Olympiod., Commentaire sur le Phédon; Fragmenta Orphei, Ed. Hermann, 509.

a donc un regard aux mystères dans tout ce mythe, mais en même temps un libre esprit se joue dans les détails et préside à la coordination de l'ensemble; il y a un certain parfum de mysticisme avec une assez grande indépendance philosophique. On peut dire que si le mythe du Phèdre renferme des données étrangères, la composition totale appartient à Platon. En Grèce, le propre de la religion était d'être souple et de se prêter à une représentation un peu arbitraire de la part de chacun. L'idée de la mythologie grecque est précisément de n'être pas parfaitement arrêtée; de là des cultes variés, un sacerdoce peu compacte; la liberté la plus grande laissée à l'imagination des poëtes, et l'arbitraire des mythes que l'on appelle poétiques. Si les mythes des poëtes étaient libres, ceux des philosophes l'étaient bien plus, et cette liberté ne semblait point une impiété. Dans les poëtes, la religion était au service de l'imagination ; dans les philosophes, elle se laissait exploiter par la raison et par la science qui mettaient à contribution ses traditions, et y puisaient avec respect et indépendance. Le mythe du Phèdre montre bien une âme attachée à la religion de son pays, pleine de respect pour les mystères qui en faisaient la partie la plus profonde; mais on y reconnaît aussi un philosophe qui, au lieu de s'asservir à la tradition, s'en sert comme d'une forme pour revêtir ses propres pensées. En effet le fond du

mythe est la théorie des idées. Les idées sont en. Dieu , au-delà du monde et au-delà du ciel; leur lieu est l'intelligence divine, le loyos divin avec qui le x6yoz humain tend à s'identifier par la contemplation des idées, et qui, en langage symbolique, est la prairie céleste où croît l'aliment dont se nourrissent les ailes de l'âme. Les idées sont le dernier but de l'âme; pour y arriver, il faut qu'elle traverse le monde et même le ciel, c'est-à-dire l'ensemble des choses visibles et les régions du temps et du mouvement; il faut qu'elle les traverse au lieu de se laisser emporter à leurs révolutions. Si l'intelligence humaine est une émanation de l'intelligence divine, elle a une affinité intime avec les idées. Quand donc elle en retrouve ici quelque image affaiblie, elle tend vers l'idée, cachée sous cette image. Le mouvement de l'âme vers l'idée du beau; c'est-à-dire vers une des idées éternelles, est l'amour. L'amour s'arrête-t-il à l'image de l'idée du beau? il s'arrête en chemin, manque son objet, et se condamne lui-même à la contradiction et à la misère. Il faut qu'il parcoure toute l'échelle de la beauté relative pour arriver à l'idée de la beauté absolue, laquelle est au-delà de ce monde, quoiqu'elle y fasse son apparition. La beauté dans les choses et l'amour dans l'âme forment deux lignes parallèles qui se touchent à tous leurs degrés. Un amour grossier se prend à la beauté dans sa forme la plus grossière,

un amour plus pur à une forme plus élevée de la beauté, jusqu'à ce que l'amour le plus pur et la beauté parfaite se perdent dans le sein de Dieu, sujet éternel de la beauté et objet éternel de l'amour. Mais il y a tout à la fois dans l'âme le sentiment du beau véritable et l'appétit sensuel de la forme. De là les combats intérieurs de l'âme dans son voyage à travers ce monde avec sa sensibilité et sa raison, représentées sous le symbole du coursier blanc et du coursier noir. Cette partie du mythe appartient exclusivement à Platon, Là le symbole est merveilleusement transparent, et laisse voir une psychologie admirable, et l'histoire complète de l'amour dans l'âme, à tous ses degrés, sous toutes ses formes, avec le cortége entier des phénomènes dont il se compose.

Il est impossible encore de méconnaître à chaque pas, dans le *Phèdre*, des traces plus ou moins

profondes de pythagorisme.

D'abord la démonstration de l'immortalité de l'ame par son activité essentielle, est empruntée aux pythagoriciens. C'est ce dont on ne peut douter. L'immortalité de l'âme était un dogme des pythagoriciens, et Aristote <sup>6</sup> dit positivement qu'Alcméon de Crotone démontrait l'immortalité de l'âme par son mouvement propre : c'est ce qu'attestent de plus Cicéron <sup>a</sup>,

<sup>1</sup> De Anima, 1, 2. - 2 De Nat. deer., 1, 11.

Plutarque 1, Diogène 2, Restela question de savoir si la connaissance de cette doctrine pythagoricienne suppose nécessairement que Platon eut déjà voyagé en Italie. Il nous semble qu'une pareille doctrine pouvait bien être arrivée à Athènes de bonne heure, comme un bruit merveilleux, et que si Platon l'eût profondément étudiée, comme il l'eût fait sans doute s'il fût allé déjà dans la Grande-Grèce, il ne l'aurait point exposée ici aussi faiblement; car on ne pent nier que cet endroit du Phèdre ne soit très-faible. Ast veut au moins que Platon eût connaissance des livres des pythagoriciens, et il se fonde sur le Phédon 3, où l'on voit que Philolaus avait dès-lors répandu en Grèce les doctrines pythagoriciennes : mais il s'agit, dans le Phédon, des doctrines et non des livres des pythagoriciens; et, le Phédon ayant été composé longtemps après le Phèdre, l'argument d'Ast n'a aucune force.

Ensuite la métempsycose, avec la réminiscence, est tel exposée sous des voiles à la fois brillans et obseurs; et c'est la certainement un élément pythagoricien, quoi qu'err dise Schleiermacher; car Aristote; de l'aven même de Schleiermacher; appelle la métempsycose une fible pythagoricienne. Mais je pense aussi que l'emploi fait par Platon de cet élément pythago-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De Plac. phil., iv. 7. — <sup>2</sup> viii., 83. — <sup>1</sup> Trad. de Platon, T. 1°, p. 194.

ricien est loin de prouver une connaissance approfondie du pythagorisme. Sans oser dire, avec Schleiermacher, qu'alors Platon n'avait lu aucun écrit des pythagoriciens, et qu'il ne connaissait leur doctrine que par les pythagoristes, les écoliers exotériques, venus à Athènes avant les livres des pythagoriciens proprement dits, il est évident que la manière dont Platon se sert ici des données pythagoriciennes, montre un jeune homme encore dominé par l'impression première d'une grande doctrine, plutôt qu'un maître qui la possède et la développe profondément, Parmi les poëtes que Platon accuse de n'avoir pas dignement célébré le lieu au dessus du ciel, on place avec assez de vraisemblance Parménide, dont le système roule sur la différence de l'être et du non-être, du monde intellectuel, qui senl existe, et du monde des apparences sensibles. Il est possible aussi que Platon ait eu en vue Empédocle et ses deux mondes, l'un intellectuel, l'autre sensible. Quand on admettrait avec Schleiermacher que le fragment de Philolaus cité par Stobée (Ecl. phys., ed. Heeren, I, 488) n'est nullement authentique, ce qui est plus que probable, il ne serait pas moins vrai que le fond des idées en est philolaïque, et dans ce cas, l'olympe de ce fragment ressemblerait assez à la plaine célesfe du mythe du Phèdre. Mais Platon a fort raison de trouver que jusqu'alors on n'avait pas célébré dignement ce lieu; car il est vraiment le premier qui ait ôté le enractère astronomique de la philosophie pythagoricienne, réalisé èt rempli, pour ainsi dire, le vide de l'abstraction de l'être des éléatiques, en substituant aux élémens purs de Philolaüs (eluciveux crospier, Ibid.) et à l'être absolu de Parménide sa théorie précise des idées, attribut fondamental de l'être en soi, qui cesse alors d'être une abstraction et devient une intelligence. Cet endroit du Phèche que schleiermacher aurait bien fait d'approfondir au lieu de s'en moquer, comme Ast le lui reproche avec fondement, est sans comparaison le morceau le plus beau du mythe, celui où Platonse montre davantage, et paraitle plusavancé.

La chute des ames dans le corps rappelle un peu l'obzworstit à duissus d'Empédocle, ainsi que des vers d'Empédocle cités par Hiérocles sur les vers dorés de Pythagore, et par Proclus sur le Timée, p. 17.—L'armée des dieux, «τρατία διών, a biendu rapport avec une expression d'Archytas, Stob., \*Floril.I., p. 37, éd. Gaisford, ainsique d'Onatas le pythagoricien, dans Stobée, \*Ed. phys., I, p. 50, gó. Δλλο διοί ποτί τὸν πρώτου δίον... ἀπαρ γράμοτα ποτί αρυματίον καὶ στορατιωταί ποτί στράταγον καὶ λογενίταν....— Γεσια restant dans le palais des dieux fait penser à ce passage de Stobée, Ecl. phys., I, p. 488 :Φωλαος πδρ ει μέσφ περί τὸ άνεγου διαρείταν τοῦ παντός καλεί καὶ Διὸς είκον καὶ μπτέρα διών.

Voyez aussi Aristote, de Cœlo, II, 3. — Επισθαι θεφ rappelle le επουθιφ de Pythagore. — Quant aux douze dieux, ils appartiennent au culte d'Athènes, Pausan., Att., ch. πι et x...

Lorsque Platon parle des poëtes, il est d'autant plus juste de supposer qu'il pense entre autres à Empédocle, que la comparaison de l'âme et de ses facultés avec un cocher, un char et des coursiers, rappelle l'survivo apua d'Empédocle. Ast se demande pourquoi, si Platon avait déjà lu Empédocle, il n'avait pu lire les écrits des pythagoriciens. La raison en est que les écrits d'Empédocle n'étaient pas renfermés dans l'enceinte d'une société secrète comme ceux des pythagoriciens, et qu'ils étaient beaucoup plus répandus. Et même, comme Empédocle avait adopté la doctrine de la métempsycose, il n'est pas impossible que Platon l'ait ici empruntéeà ce poëte plutôt qu'aux pythagoriciens eux-mêmes. Dans le Phédon, Platon a lu les pythagoriciens, et il y traite de la métempsycose; aussi voyez avec quelle profondeur!

Les neuf périodes de l'ame, dont il est question dans le mythe du Phèdre, sont neuf genres de vie; la dixième période représente un dixième genre de vie; et le nombre décimal étant pour les pythagoriciens le symbole de la perfection et de l'harmonie absolue, la dixième période complétait toutes les autres. Chaque période symbolique formait mille années, nombre complet; toutes

les périodes étaient au nombre de dix, ce qui faisait dix mille années, après lesquelles l'unité. base des nombres, revient sur elle-même. Ainsi l'âme, qui est un nombre, arrivait par dix genres de vie au complet développement de son existence. Sur les périodes du monde, comme doctrine pythagoricienne, voyez le Timée.

A propos du délire, Platon oppose le délire. l'inspiration immédiate et spontanée des vrais prophètes aux raisonnemens et aux conjectures des augures, qui d'après le vol des oiseaux, l'état des entrailles des victimes et d'autres signes, induisaient l'avenir. Cette distinction est pythagoricienne. Voyez le passage d'Jamblique, éd. Kiessling, p. 308-9, où Pythagore apprend à Abaris la vraie divination.

Même le premier discours de Socrate, est déjà tout pythagoricien. Laforce de ce discours repose sur la distinction de deux principes, l'un qui produit la tempérance et la sagesse, l'autre que Platon appelle "Gois, et qui engendre tous les vices. Or Jamblique, dans la vie de Pythagore, représente aussi l'oboic, comme la source de tous les vices, selon Pythagore, lequel faisait un devoir principal de la combattre et de s'exercer de bonne heure à une vie sage et tempérante.

Le morceau contre l'écriture est encore pythagoricien; Plutarque, dans la vie de Numa, nous apprend que les pythagoriciens proscri-

vaient l'écriture.

Enfin Platon fait une allusion directe aux pythagoriciens, sous le nom d'hommes plus sages que nous, trad. de Plat., t. vi, p. 119, et leur emprunte, p. 132, le mot de philosophe.

De tous ces passages réunis et comparés, il résulte incontestablement qu'il y a dans le Phèdre une teinte orientale, et que les mystères et le pythagorisme y jouent un grand rôle ; mais plus on étudie ces passages et le Phèdre entier, plus on se convainc aussi que ce qui domine tout est l'esprit attique. Cet esprit se développe, il est vrai, sur la base du pythagorisme, des mystères et des traditions étrangères, mais il s'y développe originalement. Nous avons vu déjà quelle est dans le mythe la part de Platon, et comment la liberté qui y règne s'écarte des habitudes orientales : la même remarque s'applique à la discussion sur la convenance ou l'inconvenance de l'écriture. Quoique Platon cite les Égyptiens et les pythagoriciens, il arrive à une conséquence très-peu égyptienne et pythagoricienne, savoir, qu'on peut se permettre l'écriture, pourvu qu'elle ne soit pas une lettre morte et qu'on l'anime par la pensée. Platon ne condamne pas l'écriture dans le dessein d'enchaîner la pensée, mais au contraire pour la vivifier. Son but évident est de pousser à la dialectique, de substituer à la foi passive qu'impo se ce qui est écrit, le mouvement de la réflexion, qui se rendant compte de toutes choses et communiquant aux autres ses raisons, excite et féconde l'intelligence, forme à travers les siècles entre tous les esprits une conversation et des discours immortels, comme dit Platon, au lieu d'une foi immobile et d'une lettre morte, et perpétue ainsi d'âge en âge des vérités, toujours anciennes et toujours nouvelles, découvertes par la pensée, maintenues et propagées par la pensée. Le fond de ce passage est pythagoricien et oriental : son développement est éminemment libéral et attique. Si les prêtres de l'Égypte ne voulaient pas qu'on écrivit, ce n'était nullement dans l'intérêt de la dialectique, et le mépris des pythagoriciens pour l'écriture tenait à leur esprit. de mystère. Ici la tendance est absolument opposée, c'est tout-à-fait l'esprit de Socrate. Phèdre ne manque pas de le remarquer lorsqu'il dit à Socrate: Tufais des discours égyptiens, comme s'il lui disait : C'est toujours Socrate sous une forme égyptienne, et si tu voulais tu pourrais prendre toutes les formes, et rester toujours toimême. D'ailleurs rien de moins égyptien que le discours de Thamus. Il est long, développé, rend raison de tout ce qu'il dit, et n'a pas la plus légère couleur locale. Les traditions de l'Orient, celles des orphiques et des pythagoriciens, par leur antiquité, leur renommée de sagesse, leur caractère religieux et les vérités profondes qu'elles renfermaient, avaient charmé Platon, comme tous les grands esprits de tous les siècles, et servaient de base à ses conceptions. C'était pour ainsi dire l'étoffe de sa pensée; mais il l'arrangeait librement, comme il convenait à un Athénien et à un élève de Socrate; pour la forme de la pensée, l'unique, le vrai antécédent de Platon set l'esprit attique représenté par Socrate.

L'élément socratique qui perce déjà dans la partie mythologique du Phèdre, est manifeste dans la partie dialectique. Platon avait trouvé le germe et l'image de sa méthode dialectique dans la conversation (διαλέγεσθαι) de Socrate. D'abord Socrate enseignait en causant; et la dialectique qui va d'un point de vue à un autre, est la conversation dans son idéal. Ensuite dans la conversation ce qui domine est la critique; aussi Socrate étaitil eminemment négatif; de même la dialectique de Platon a-t-elle une apparence toute négative, et opère-t-elle par la critique, mais par une critique supérieure, par l'exposé successif des différens points de vue d'une idée qu'elle convainc tour à tour d'être incomplets et insuffisans sans être absolument faux, c'est-à-dire de n'être point adéquats à l'idée totale tout en la réfléchissant par divers côtés 1. Voilà pourquoi la dialectique platonicienne a employé et a dû nécessairement employer le dialogue comme sa véritable forme. Ainsi la dialectique, née de la conversa-

Voyez sur la critique de Platon, l'argument du Lysis, trad. de Platon, T. IV.

tion, y retournait en lui empruntant sa forme, mais en l'idéalisant; et Aristote n'est entièrement sorti du dialogue que parce qu'il a converti la dialectique en logique, et substitué à la démonstration par induction, qui est le propre de la dialectique et du dialogue, la démonstration par déduction, qui appartient à la logique proprement dite, absorbant toute apparence négative dans le dogmatisme de la marche didactique, et ne lui laissant qu'une petite place dans cette partie spéciale de la démonstration qu'on appelle réfutation, tandis que dans Platon la réfutation était la démonstration tout entière. Or, interroger, éprouver, réfuter les autres était toute la vie de Socrate. Platon n'a donc fait autre chose que d'élever les habitudes de Socrate à la hauteur et à la rigueur d'une méthode. Il semble même par un passage curieux du Phèdre que Platon a marqué par la création du mot l'invention de la chose ou du moins son emploi systématique. En effet, la phrase de Platon: Ceux qui ont ce talent, Dieu sait si j'ai tort ou raison, mais enfin jusqu'ici je les appelle dialecticiens, p. 98, semble renfermer un néologisme. Le mot διαλεκτικός ne se trouve pas dans la langue grecque avant Xénophon qui ne l'emploie que dans l'Apologie et les Mémoires, et encore adjectivement. Platon paraît être le premier qui l'ait employé substantivement, ici d'abord, puis dans le Sophiste et le Cratyle.

#### ANTÉCÉDENS DU PHÈDRE.

182

Jusqu'ici les élémens étrangers que nous avons démêlés dans le Phèdre sont l'orphisme, le pythagorisme et Socrate. On retrouve partout dans ce dialogue les mêmes élémens mêlés et fondus ensemble. Par exemple la théorie de l'amour renferme ces trois élémens. D'abord la religion avait une Vénus ordinaire et une Vénus Uranie; les mystères présentaient des figures divines après des figures grossières. Joignez à ces données les dogmes pythagoriciens de la réminiscence, de la métempsycose, de l'immortalité des ames et d'une vie antérieure; voilà tout le fond d'une admirable doctrine de l'amour. Mais Socrate v aura sa place. Socrate ne parlait que de l'amour. Tout comme il se donnait pour un causeur infatigable afin de provoquer sans cesse à la pensée par la conversation, de même il prétendait ne savoir qu'une seule chose, l'amour, et il se donnait pour un adorateur de la beauté et l'amant de tous les jeunes gens, entendant par-là la vraie beauté, qui n'est pas la beauté du corps, mais celle de l'âme, qui n'est pas une image mais une idée. La théorie de l'amour conduisait donc à celle des idées; il n'y avait qu'un pas pour arriver de l'amour que Socrate professait pour tous les jeunes gens, dans l'intérêt de leur âme, à la doctrine de l'idée de la beauté qui nous attire par les formes qu'elle revêt dans le monde, et vers laquelle on s'élève à l'occasion de son image. c'est-à-dire à l'occasion de l'amour ordinaire, en

aimant et en étant aimé, en se prenant réciproquement comme un moyen d'arriver au communi idéal par un perfectionnement réciproque, et en s'empruntant des ailes l'un à l'autre.

Il en est de même de l'ironie de Platon : elle a pour antécédent immédiat celle de Socrate. Socrate admettait d'abord tout ce qu'on lui disait, et en feignant de l'adopter, il le poussait ou le laissait arriver à des conclusions absurdes qu'il ne désavouait pas expressément, pour ne pas avoir l'air de mystifier son interlocuteur. Quelquefois aussi, comme son but était de provoquer à la pensée et à la réflexion, pour secouer un préjugé il avançait un paradoxe, souvent même d'assez mauvaise apparence, comme dans le second Hippias ; et après la discussion, au lieu de retirer le principe, il laissait à l'étrangeté des conséquences à vous ouvrir les yeux sur ses véritables intentions. Quelquefois encore partant d'une idée très-juste, pour la mieux mettre en lumière, il en forçait un peu les conséquences. se contentant de marquer son intention par un sourire. Tel est le véritable antécédent de l'ironie platonicienne. Ajoutez qu'elle avait déjà un fondement caché dans les mystères de la religion paienne, dans le symbolisme pythagoricien, et dans les habitudes orientales, qui consistent à

Voyez la traduct. de Platon, T. rv; Argument du second Hippias.

présenter la vérité sous une forme qui la manifeste à la fois et qui la voile, qui éclaire et qui trompe; qui commence par instruire et qui peut devenir une source d'erreur, si l'on s'arrête à l'apparence. Le symbole est essentiellement ironique comme la nature elle-même qui dit oui et non tout à la fois, et nous montre la beauté à travers des difformités plus ou moins grandes, que l'œil sensible, s'il n'est pas éclairé par l'intelligence, court le risque de prendre pour la beauté ellemême. De là le fond d'ironie inhérent au paganisme et à toute religion qui s'adressant à l'esprit par les sens, peut rester en chemin et ne pas aller au-delà des sens. La nature, dans quelques-unes de ses productions qu'il est impossible de prendre pour son dernier mot, semble avouer elle-même cette ironie; les religions païennes l'exprimaient dans plusieurs fêtes et dans la partie grotesque de leur culte : les mystères la révélaient aux initiés. Mais l'ironie de la nature n'est comprise que par un bien petit nombre. Le culte païen, accompagné des mystères, était déjà, on peut le dire, plus instructifquela nature, etéclairait mieux qu'elle sur le principe sacré caché sous lesformes. Dans l'ironie de Socrate, la vérité était plus transparente encore; c'était une manière de faire penser beaucoup plus intellectuelle. Platon en l'idéalisant l'a rendue si certaine dans ses effets, qu'après lui elle est devenue tout-à-fait inutile, et qu'elle a pu faire place à un enseigne-

ment explicite, celui d'Aristote, où la forme de la pensée est aussi sérieuse que la pensée ellemême et lui est identique. Platon est le dernier artiste philosophique. Dans le mythe du Phèdre, par exemple, on peut dire que l'ironie de Platon imite celle de la religion et de la nature, comme dans la discussion sur l'écriture elle imite celle de Socrate. En effet, quelle que soit la beauté du mythe du Phèdre, nous n'hésitons pas à soutenir que l'ironie y est beaucoup trop voilée, et que la pensée n'y domine pas assez sa forme; et cela est si vrai que Platon est forcé, de peur d'abuser le lecteur, de lui dire plus tard positivement qu'il ne doit pas s'y tromper, que tout cela n'est pas sérieux, que c'est un pur badinage, un mythe, où il y a moitié vérité et moitié erreur ; et il s'excuse sur ce que, en traitant du délire, une apparence de délire n'est pas malséante. L'excuse ne vaut rien. Il fallait que l'ironie fût si transparente qu'il n'eût pas besoin de la démasquer lui-même. Platon ressemble ici à un artiste qui, avant fait un portrait ou une statue, se défierait tellement de la ressemblance qu'il écrirait au-dessous le nom de l'original. Sans doute, une ironie qui ne se trahirait pas du tout serait fort mauvaise; Platon ne serait plus alors un philosophe religieux, il serait un prêtre. Mais d'un autre côté une ironie qui est con-

P. 96.

trainte, pour se faire comprendre, de dire ellemêmesonsecret, manquetout à fait d'art, et mieux vaudrait qu'elle cédat la place au dogmatisme. Entre une ironie qui ne se laisse pas deviner, et une ironie qui nous met elle-même dans sa confidence, le milieu est bien difficile et ne peut être qu'un moment dans l'humanité, le moment du triomphe de l'art, entre le règne du dogmatisme religieux et du dogmatisme philosophique. Ce moment brillant et fugitif est en Grèce l'âge de Phidias, de Sophocle et de Platon. Mais dans le Phèdre le grand artiste est encore à son début; la fusion de la religion et de la philosophie par l'art, est encore mal opérée; la religion y occupe isolément trop de place, et les idées philosophiques, trop mêlées aux formes religieuses, y manquent de lucidité. Il n'en est pas ainsi du mythe du Gorgias, du Phédon et de la République.

Il ne faut pas oublier encore que dans le Phèdre Platon se montre extrémement préoccupé de la rhécirque, et paraît tout plein de l'étude de sa partie technique, très au fait de son histoire, et des diverses inventions en ce genre, auxquelles il semble attacher le plus grand intérêt, sans oublier l'éloge d'Isocrate. N'est-ce pas la l'indice d'un jeune homme, et concevrait-on que Platon déjà mûr s'occupât de pareils détails? Tant de poésie et tant d'études oratoires et littéraires, trahissent celui qui vient de sacrifier ses gouts poétiques et sa carrière oratoire et politique pour se dévouer, sous les auspices de Socrate, à la philosophie. Aussi est-ce la le but même du Phèdre. Platon y développe ce qui devait alors remplir son âme: il se propose de démontrer qu'il faut sacrifier ou plutôt subordonner la poésie et l'éloquence, et en général la littérature, à la philosophie, laquelle nous apprend à conduire les hommes à la vérité, c'està-dire aux idées qui la représentent, par la dialectique, et à les persuader par la connaissance approfondie de leur nature, par la psychologie. Or la dialectique et la psychologie étaient deux études que l'on faisait surtout avec Socrate; et comme Socrate parlait toujours d'amour, Platon au sortir de ses mains prend ce sujet pour exemple de la manière dont il faut traiter toute espèce de sujet. En effet, pour le fond, les deux discours de Socrate sont des modèles : la forme seule est défectueuse, et prouve que celui qui fait ici le maître n'est lui-même qu'un écolier. Déjà il est arrivé dans la pensée aussi loin qu'il ira jamais, mais il ne sait pas encore l'exposer : le philosophe et l'artiste sont ici à leur premier pas.

Nous n'avons pas trouvé d'autres élémens historiques dans le *Phèdre* que ceux que nous venons de signaler. Il est remarquable que phiseires grandes écoles antérieures ou contemporaines, surtout les écoles dialectiques, y sont presque entièrement négligées, dans la prédominance de

l'esprit mystique et pythagoricien. Il n'y a qu'un mot sur Anaxagore, comme physicien'; il y a tout au plus dans le mythe un regard au système de Parménide et à quelques expressions d'Empédocle : mais on voit que l'auteur ne connaît pas l'école d'Élée; il la connaît si peu, qu'il traite Zénon comme un sophiste 2. Ce n'est pas ainsi qu'il le représentera plus tard dans le Parménide. Il est impossible de trouver non plus dans le Phèdre aucun élément mégarique. Or, certainement, à l'occasion de la dialectique, Platon n'eût pas manqué de faire allusion à l'école mégarienne, comme dans l'Euthydème, si cette école eût existé déjà, ou s'il l'eût connue. L'oubli total des Mégariens dans cette revue des sophistes, est une preuve que le Phèdre a été composé avant le voyage de Platon à Mégare. qui pourtant est le premier de ses voyages.

Si ces recherches sur les élémens historiques du Phèdre sont exactés et complètes, elles peuvent nous donner quelque idée des connaissances de Platon à son début dans sa carrière, nous apprendre quelles doctrines avaient fait le plus d'impression sur lui à cette époque de sa vic, quelles étaient alors ses études, ses inclinations et sès sympathies, et par là jeter une vive lumière sur le caractère primitif et la nature intime de son génie.

P. 108. - P. 85.

### EXAMEN D'UN PASSAGE DU MÉNON.

« ..... Ce sont des prêtres et des prêtresses qui se sont appliqués à pouvoir rendre raison des choses qui concernent leur ministère; c'est Pindare, et beaucoup d'autres poëtes, j'entends ceux qui sont divins. Pour ce qu'ils disent, le voici : examine si leurs discours te paraissent vrais. Ils disent que l'âme est immortelle, que tantôt elle s'éclipse, ce qu'ils appellent mourir, tantôt elle reparaît, mais qu'elle ne périt jamais; que pour cette raison il faut mener la vie la plus sainte possible; car les ames qui ont payé à Proserpine la dette de leurs anciennes fautes, elle les rend au bout de neuf ans à la lumière du soleil; de ces ames sortent les grands rois, célèbres par leur puissance et par leur sagesse : dans l'avenir les mortels les appellent de saints héros. Ainsi l'âme étant immortelle, étant d'ailleurs née plusieurs fois et ayant vu ce qui se passe dans ce monde et dans l'autre et toutes choses, il n'est rien qu'elle n'ait appris. C'est pourquoi il n'est pas surprenant qu'à l'égard de la vertu et des

autres choses, elle soit en état de se ressouvenir de ce qu'elle a su antérieurement; car, comme tout se tient, et que l'âme a tout appris, rien n'empêche qu'en se rappelant une seule chose, ce que les hommes appellent apprendre, on ne trouve de soi-même tout le reste, pourvu qu'on ait du courage et qu'on ne se lasse point de chercher. En effet, ce qu'on nomme chercher et apprendre n'est absolument que se ressouve-nir'. »

Schneider et Heyne a n'ont pas hésité à rapporter à Pindare le fragment poétique renfermé dans ce passage. Ultrich ets tussi de cet avis. «Îndépendamment du rhythme et du style, quisont pindariques, ou qui appartiennent du moins à un poête du temps et de la manière de Pindare, ilserait étrange que Platon eût nommé un poête, et immédiatement après cité un fragment qui n'appartiendrait pas à ce poête, sans nommer l'auteur de ce fragment. On peut très-bien laisser à Pindare l'expression de doctrines pythagoriciennes, parce qu'il est probable que Thèbes avait reçu de bonne heure des pythagoriciens fugitifs. Voyez Boëckh, Philolaüs, p. 10. » Nous adoptons entièrement l'opinion d'Ull-

Plat., Ménon, T. vi de ma traduct., p. 171-172.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fragm. Pind., p. 24. Versuch über Pindar's Leben und Schriften, p. 53. — <sup>1</sup> Pindar., T. III, 36-37. Anmerkungen zu den platonischen Gespraeche, Menon,

Anmerkungen zu den platonischen Gespraeche, Menon, Criton und dem zweiten Alkibiades, Berlin, 1821.

#### EXAMEN D'UN PASSAGE DU MÉNON.

rich. Mais Schleiermacher 1 refuse, non-seulement d'attribuer à Pindare ce fragment poétique, mais de reconnaître dans cet endroit du Ménon des idées qui appartiennent aux pythagoriciens. L'hésitation de Schleiermacher à voir ici, et dans le mythe du Phèdre, une doctrine pythagoricienne, vient de sa prétention, d'ailleurs très-fondée, que le Phèdre et le Ménon ont été écrits avant que Platon connût les livres des pythagoriciens. Tout s'arrange, si l'on admet qu'en effet Platon ne connut les livres mêmes des pythagoriciens et ne domina parfaitement leur doctrine qu'à la suite de ses voyages et sur la fin de sa vie, mais que de bonne heure le bruit de cette doctrine était parvenu à Athènes, et avait frappé Platon avant qu'il eût étudié les livres des pythagoriciens, tout comme ses premiers ouvrages réfléchissent déjà l'esprit des mystères, avant que peut-être il eût été réellement initie, s'il le fut jamais. Il nous paraît évident que le passage du Ménon dont il s'agit est tout-à-fait pythagoricien. On y trouve la doctrine de l'immortalité de l'âme, avec celle de la métempsycose, à laquelle est rattachée celle de la réminiscence. C'est un résumé du mythe du Phèdre 2, et une préparation à celui du Gorgias 3 et du

Platon's Werke , no part. , T. 1er, p. 526.

<sup>1</sup> Voyez ma traduct. , T. vi. ³ Ibid. , ш.

## 1Q2 EXAMEN D'UN PASSAGE DU MÉNON.

Phédon 1. Dans un passage analogue du Gorgias, Platon dit : Un homme habile dans l'art des fables, Sicilien peut-être ou Italien..... 2 Sicilien indique Empédocle, comme le veut le Scholiaste; mais Italien, comme le remarque Boëckh 3, peut très-bien s'appliquer à Philolaus, qui était de Crotone selon les uns, de Tarente selon les autres, de sorte que l'expression d'Italien lui convient parfaitement. Du reste, qu'il soit mention d'Empédocle ou de Philolaus, il est certain qu'il s'agit ici d'un pythagoricien, soit Empédocle, soit Philolaus, car tous les deux sont de l'école pythagoricienne. L'endroit du Phédon 4 contre le suicide appartient, de l'aveu de Platon, à Philolaus. Or c'est exactement le même esprit que dans le passage controversé du Ménon. Clément 5 et Théodoret 6 rapportent un fragment de Philolaüs que Meiners et Heindorf 7 rejettent, et que Boëckh 8 admet, fragment qui se combine parfaitement bien avec une maxime d'Eurythéos le pythagoricien, citée par le péripatéticien Cléarque, relativement à l'incarcération de l'âme dans le corps 9. Il est curieux de joindre à tous ces passages celui du Cratyle, où Platon attribue la même doctrine à Orphée. Voilà donc une même doc-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibid., 1. - <sup>2</sup> Ibid., 111, p. 317. - <sup>3</sup> Philol., p. 183. -, Ibid. 1, p. 195. - <sup>6</sup> Strom., liv. 111. - <sup>6</sup> Aff. cur., v. -, Gorg., 493. - <sup>3</sup> Ibid. - <sup>5</sup> Athén., 1v.

trine, qui du temps de Platon était rapportée également aux pythagoriciens et aux anciens théologiens, dont le représentant étoit Orphée, ὁ θεύλογος. Il y a plus : avant. Platon. Hérodote 1 rapproche les rites orphiques et bacchiques des rites Égyptiens et Pythagoriciens. Et, en elfet, on ne sera pas tenté de nier les rapports du pythagorisme et des mystères orphiques, si on prend en considération les raisons suivantes: 1º l'identité de race des populations de la Thrace et de la Thessalie, où l'on place le berceau des mystères orphiques, et de celles des colonies de la Grande-Grèce, où se répandit la philosophie de Pythagore, populations également doriennes. 2º L'identité du langage. Orphée parlait le dialecte dorien, qui était celui de Pythagore, et que Pythagore regardait comme supérieur à tous les autres 2; dialecte obscur3, et merveilleusement propre aux mystères et au symbolisme. 3º La tradition généralement adoptée que Pythagore avait été initié aux mystères orphiques par Aglaophamos à Libéthra, ville de Thrace, où il puisa sa théologie 4; 4º celle que Pythagore imitait Orphée pour le fond des choses et pour l'expression 5, et qu'il emprunta aux rites orphiques leurs formes: de sorte que

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> II, St. — <sup>2</sup> Jamblique, Vit. Pythagor. p. 475—479; éd. Kiesaling— <sup>4</sup> Porphyre, Vit. Pythagor., p. 87, éd. Kiesaling. — <sup>4</sup> Jamblique, Ibid. p. 308; Proclus, in Tim. Plat., p. 291. — <sup>4</sup> Jambl. Ibid. p. 317.

ce qui était mystère, purification et initiation dans l'orphisme, prit, sous le même nom de καθαρμός et de τελιαταί, entre les mains de Py-thagore, un aspect un peu moins sacerdotal et plus scientifique.

Il est donc certain que ce morceau du Ménon est totalement pythagoricien, et un peu orphique, comme le passage correspondant du mythe du Phèdre. Mais la différence de manière et le progrès de l'esprit de Platon sont sensibles de l'un à l'autre. D'abord, dans le Phèdre, l'immortalité de l'âme, la métempsycose et la réminiscence sont mêlées ensemble, sans que les rapports précis qui les unissent, soient indiqués. Ici ces trois points sont liés et déduits l'un de l'autre. La réminiscence résulte de l'état antérieur de l'âme, et des connaissances acquises par elle dans ses vies précédentes; ces vies précédentes, c'est-à-dire la métempsycose résulte de l'immortalité de l'âme, l'âme ne cessant pas d'être parce queses formes disparaissent. Ensuite, dans le Phèdre, la métempsycose tient la place la plus considérable, tandis que la réminiscence, qui est le point important, est confusément et rapidement exposée. Ici au contraire, c'est la métempsycose qui est brièvement signalée comme conséquence de l'immortalité de l'âme, et comme principe de la réminiscence, laquelle fait le fond de toute cette partie du Ménon, et y est développée avec étendue. Enfin ce qui dans le Phèdre était encore caché sous les voiles mythologiques, est ici présenté à la lumiere naissante de la dialectique. C'est là, par parenthèse, une démonstration que le Ménon est postérieur au Phèdre. L'esprit humain va nécessairement du mythe à la dialectique, non de la dialectique au mythe, car il implique que ce qu'on a une fois éclairci par la dialectique, on se plaise à l'obscurcir mythologiquement.

Nous voyons aussi dans ce passage le dognie de la réminiscence déduit du dogme de la métempsycose, qui lui-même est une déduction du dogme de l'immortalité de l'âme. Mais comme la connaissance d'un principe ne suppose pas toujours celle de la conséquence, de ce que l'immortalité de l'âme et la métempsycose sont des dogmes pythagoriciens, il ne serait pas sage de conclure sans des témoignages positifs que la réminiscence soit pythagoricienne. Or, autant les preuves abondent pour la métempsycose et l'immortalité de l'âme, autant, pour la réminiscence, les témoignages précis manquent. Je n'ai pu trouver un seul passage pythagoricien authentique où l'avauviou se trouvat positivement énoncée. On est réduit à la tirer indirectement de passages équivoques de Diogène de Laërte, de Porphyre et de Jamblique, qui sérieusement examinés donnent la métempsycose et non pas la réminiscence. Reste pour unique base la tradition rapportée par Diogène, Jam-

## 196 EXAMEN D'UN PASSAGE DU MENON.

blique et Porphyre, et par d'autres auteurs, savoir, que Pythagore disait qu'il se souvenait d'avoir été Euphorbe, puis tel autre, puis enfin Pythagore. Diogène i s'appuie sur l'autorité d'Héraclide de Pont, Aulugelle 2 sur celle de Dicéarque et de Cléarque. Porphyre, 3 en rapportant la tradition que Pythagore disait avoir été Euphorbe, Euthalide, Hermotime, Pyrrhus, et enfin Pythagore, déclare que par là Pythagore ne voulait pas dire autre chose sinon que l'âme est immortelle, et que quand elle a été purifiée, elle peut remonter à la mémoire de la vie antérieure. Jamblique 4 dit que Pythagore récitait souvent les vers d'Homère sur la mort d'Euphorbe et se disait cet Euphorbe; mais il ajoute que par là Pythagore n'a pas voulu dire autre chose sinon qu'il connaissait les modes antérieurs de son existence actuelle, et que le principe de toute régénération morale lui paraissait être de se rappeler la vie antérieure. Jamblique dit encore: 5 « Pythagore connaissait son âme et ses formes antérieures, et d'où elle était venue dans ce corps. » Dans tout cela nous ne voyons que l'immortalité de l'âme et la métempsycose. Il y avait encore loin de ces

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> vm, 4, 5, 6. — Noct. Att., 1v, 2.

<sup>5</sup> Vit. Pythag., éd. Kiesseling, p. 79.

<sup>6</sup> Vit. Pythag. éd. Kiesseling, p. 128.

<sup>6</sup> Ibid. p. 283.

deux points à cette conclusion, que, l'âme étant immortelle par sa nature, et de métamorphoses en métamorphoses venant de Dieu, c'est-à-dire du principe de toute vérité, apprendre en ce monde la vérité n'est pas autre chose pour elle que se rappeler ce qu'elle avait dû savoir précédemment. Un antécédent de la réminiscence platonicienne tout autrement important et direct était la prétention de Socrate d'accoucher les esprits comme sa mère accouchait les femmes, de les accoucher par. l'habileté de la conversation et en les conduisant doucement du connu à l'inconnu. L'antécédent orphique et pythagoricien était théologique et même un peu mythologique; l'antécédent socratique était psychologique et logique. C'est sur ces deux antécédens que Platon éleva la théorie de la réminiscence qui lui est propre, et qui participe du double caractère mythologique et logique. Le côté mythologique de la théorie de la réminiscence consiste à supposer que l'on a su autrefois la vérité dans un monde autre que celui-ci, et qu'apprendre est simplement se rappeler aujourd'hui ce qu'on à su primitivement; ce qui présente une apparence de drame et d'histoire avant toute histoire, apparence que Platon admet encore, mais ironiquement, et dont il n'était pas et ne voulait pas qu'on fût dupe, lorsqu'il dit plus loin dans le Ménon: ' A la vérité je ne voudrais pas affirmer

Voyez ma traduction, t. VI; p. 189.

La conclusion de cette discussion est que ce passage du Mémon renferme incontestablement des élémens orphiques et pythagoriciens, mélés avec un élément socratique, et élevés par Platon à la hauteur d'une véritable théorie philosophique. Suidas nous apprend que Proclus avait fait un liyre, aujourd'hui perdu, sous ce titre:

<sup>4</sup> T. 1er, p. 314.

# EXAMEN D'UN PASSAGE DU MENON.

Accord d'Orphée, de Pythagore et de Platon. Je souscrirais volontiers à tout ce qu'un pareil titre annonce, pourvu qu'après l'accord on signalat les différences.

# EUNAPE,

WICEON P.

## DE L'ÉCOLE D'ALEXANDRIE.

EUNAPII SARDIANI vitas Sophistarum et fragmenta historiarum recensuit notisque illustravit J. F. Boissonnade; accedis annotatio Dan. Wyttenbachii. Amstelodami, 1822, 2 vol. in—8°.

Hadrianus Junius Hornanus est le premier qui ait entrepris, sur un mauuscrit tiré de la bibliothèque du cardinal Farnèse, de publier les vies des philosophes d'Eunape, avec une traduction latine et quelques notes, à Anvers, chez Plantin, 1568. Cette édition est remplie de fautes, tant dans la version que dans le texte. Junius ne, paraît pas se les être dissimulées \*; mais, pour les corriger, il reconnaissait qu'il avait besoin de nouveaux manuscrits. Jérôme Commelin trouva ce secours indispensable dans deux manuscrits de la bibliothèque palatine d'Heidelberg, à l'aide desquels il remplit plusieurs lacunes laissées dans le texte, et introduisit de meilleures leçons, sans toucher coduisit de meilleures leçons, sans toucher ce-

<sup>\*</sup> Voyez sa préface.

pendant à la traduction de Junius; et dans le même volume, à la suite de la vie des philosophes d'Eunape, il donna un fragment de son histoire politique, sur le même manuscrit d'Anvers dont Hæschel avait déjà tiré l'ouvrage de Dexipe et ceux de plusieurs autres historiens. Cette nouvelle édition , imprimée d'abord à Heidelberg en 1596, et réimprimée en 1616 à Genève, quoique bien supérieure à celle de Junius, sans être tout-à-fait mauvaise, laissait encore beaucoup à désirer, et plusieurs savans avaient conçu le dessein de donner une édition vraiment critique du seul historien que nous ait laissé l'antiquité sur une des époques les plus intéressantes et les plus obscures de l'histoire de la philosophie. On voit, par une lettre d'Holstenius à Lambecius 1, que Lambecius avait eu ce projet. Gudius, dans une lettre à Ménage, l'entretient des travaux considérables qu'il avait entrepris dans ce but. Fabricius avait voulu aussi, à ce qu'il paraît, ajouter ce service à tous ceux que lui devait déjà la philosophie ancienne. Après lui, les nombreux matériaux qu'il avait rassemblés passèrent à Carpzow, qui, succédant aux desseins et aux travaux de Fabricius, publia à Leipzig, en 1748, un specimen de l'édition qu'il préparait. Wagner, l'éditeur des lettres

Voyez les pages 360 et 382 de l'édition de M. Boissonnade.

d'Alciphron, avait aussi pensé à Eunape. Enfin Wyttenbach, après avoir jugé Eunape si sévèrement dans sa lettre critique à Rulniken, se réconcilia si bien, à une lecture plus approfondie, avec cet historien de la philosophie d'Alexandrie, qu'il en-entreprit une édition. Il était réservé à un Français d'accomplir la pensée de tant de savans hommes.

Personne, en effet, n'était mieux préparé à donner une édition critique d'Eunape que M. Boissonnade, qui a déjà si bien mérité de la philosophie néo-platonicienne en publiant une nouvelle édition de la vie de Proclus par Marinus, et le commentaire inédit de Proclus sur le Cratyle. Et comme si ses propres ressources ne lui suffisaient point, sa modestie lui a fait un devoir de se procurer tous les matériaux amassés par ses devanciers. Le specimen de Carpzow le mettait en possession des notes de Fabricius et par l'intermédiaire de Schoefer, Erfurt, entre les mains duquel étaient tombés les travaux inédits de Wagner, les a obligeamment communiqués à M. Boissonnade, avec des notes de Reinesius. Pour la vie de Libanius, il a eu les notes inédites de Valois; et deux exemplaires d'Eunape qui avaient appartenu à Walkenaer, lui ont fourni quelques corrections heureuses déposées sur les marges par Walckenaer, ou par lui recueillies sur l'exemplaire de Vossius conservé à la bibliothèque de Leyde; sans compter les conjectures de l'illustre évêque d'Avranches, Huet, que contient un des exemplaires de la bibliothèque de Paris, et d'autres secours qu'il serait trop long d'énumérer, et qui tous disparaissent devant la vaste collection de remarques de toute espèce dont Wyttenbach a enrichi l'ouvrage de notre savant compatriote: de sorte que les deux volumes dont se compose cette édition d'Eunape, présentent les travax des maîtres de différens pays et de différens siècles, habilement employés par un des maîtres du siècle présent.

Mais les meilleures ressources que M. Boissonnade ait eues pour son édition, ce sont particulièrement des manuscrits qui avaient manqué à ses devanciers. Nous ne parlerons point des variantes du manuscrit de Florence, prises par Jacob Gronovius, et déposées par celui-ci sur un exemplaire de l'édition de Commelin . tombé dans la possession de Wyttenbach et communiqué par sa veuve à M. Boissonnade; ces variantes précieuses étaient connues de Wyttenbach. M. Boissonnade a eu à sa disposition les richesses de quatre bibliothèques qui n'avaient pas ençore payé à Eunape leur contingent d'utiles variantes. Le Vatican lui a fourni le manuscrit nº 140, excellent partout où il est lisible, et dont M. Hase a fait une description intéressante dans son catalogue malheureusement encore inédit des manuscrits du Vatican

que la conquête de l'Italie avait amenés à la bibliothèque de Paris. Celle-ci n'avait qu'un manuscrit du seizième siècle, plein de lacunes, et coté dans le catalogue n' 1405. Le savant et obligeant Morelli a pris la peine de collationner pour M. Boissonnade un manuscrit de Venise, du XV siècle. Enfin la quatrième bibliothèque que M. Boissonnade a mise à contribution est celle de Naples, qui, à elle seule, lui a fourni trois manuscrits cotés n' 9, n' 188 et n' 64, dans le catalogue d'Harlès. Le manuscrit n' 188 présente ce titre remarquable: Elvariou intribution de l'acception de l'ac

Commelin avait tiré du manuscrit d'Anvers un fragment de l'Histoire politique d'Eunape sur les légations; M. Boissonnade le reproduit avec d'heureuses améliorations, et avec tous les fragmens d'Eunape qu'il a pu recueillir dans Suidas et les anciens auteurs : on a donc ici tout ce qui nous reste d'Eunape, si toutefois un hasard heureux ou des recherches habilement dirigées ne conduisent pas un jour à la découverte de la totalité de son Histoire politique, qui, embrassant le règne entier de Constantin, serait pour nous si intéressante, avec quelque passion que l'auteur paien l'eût écrite, ou même précisément à cause de cette passion, qui nous montrerait peut-être sous des faces nouvelles les événemens que nous connaissons, et fournirait des données précieuses à l'impartialité moderne. Incontesta-

blement l'Histoire politique d'Eunape existait du temps de Muret, qui, au rapport de Patin, que cite M. Boissonnade, l'avait vue dans la bibliothèque du Vatican, et l'ayant demandée au cardinal Sirlet pour la faire copier, en ent cette réponse : que le pape l'avait défendu, et que c'était un livre impio e scelerato. Schott, savant homme, mais jésuite ( homo quidem doctus sed jesiuta 1), dit dans ses notes sur Photius que la chronique d'Eunape a péri par un effet de la divine providence. Leunclave l'écrivait aussi à Henri Estienne. M. Boissonnade engage à ne pas les croire légèrement : il invite le successeur de Morelli à de nouvelles recherches; il exhorte le savant Avellini, auquel il doit la collation des manuscrits de Naples, à fouiller soigneusement les trésors peu connus de la bibliothèque de cette ville. Nous laisserons parler M. Boissonnade : Nam ex titulo regii codicis Neapolitani nescio quid faustæ præsagitionis menti est injecta (lisez injectum). Perreptet per regiam bibliothecam, pervestiget sedulo gracos codices; quos Augustiniensibus ad Carbonariam (ne illaudato deterreatur isto cognomine) bonus olim cardinalis Seripandus moriens legavit. Holstenium quidem Peirescio scribere 2 memini huno. thesaurum monachos, draconum instar, occuipare; sed nunc puto mansuetiores esse factos;

Boissonn , presfat , p. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Epist. Holsten., p. 152, éd. Paris.

et dracones id genus, quibus jam nec ungues sunt nec dentes, Avellinium à thesauro ipsis inutili non arcebunt1. M. Boissonnade remarque encore que, du temps de Gerlach, c'est-à-dire, en 1576 (epist. Gerlachii ad Crusium, Turcograph. p. 499) il existait à Constantinople beaucoup de manuscrits grecs, parmi lesquels se trouvaient Laonicus Chalcondyles, Michael Glycas, Agathias, Eunapius. Il est probable qu'il est ici question d'Eunape comme historien; et peut-être trouverait-on encore à Constantinople, au lieu du fragment connu d'Eunape, sa chronique toute entière. Ex disputatis igitur patet, conclut M. Boissonnade, nondum omnem recuperandi operis utilissimi spem decollavisse, atque in bibliothecis Italiæ ac Græciæ quærendum à literatis hominibus esse, qui illas regiones incolunt vel invisunt.

Quoi qu'il en soit de ces espérances<sup>2</sup>, nous avons du moins le fragment qui subsiste de l'histoire politique d'Eunape purgé de toutes les fautes qu'y avait laissées Commelin; surtour nous avons les Vies des philosophes dans l'état où la critique pouvait les désirer et peut long-

Boissonn., praf., p. 18.

Depuis que ceci est écrit, M. Mai a trouvé dans la bibliothèque du Vatienn, sinon toute l'histoire politique d'Eunape, au moins un fragment nouveau de cette histoire. Script, vet. nov. collect. T. II, p. 247, Roma, 1827.

temps les laisser. Le texte est irrévocablement constitué : des notes abondantes éclaircissent tous les passages obscurs et ne laissent plus guère de difficultés véritables. Il eût été par conséquent superflu de faire une nouvelle traduction d'un texte une fois établi et éclairci, et reproduire la version défectueuse de Junius eût été un contre-sens dans une édition critique. Eunape paraît donc ici tout seul et sans le cortège d'une traduction latine, inutile pour les savans, qui doivent toujours recourir au texte, et encore plus inutile pour les gens du monde qui ne liraient pas plus une traduction latine qu'un texte grec. L'édition nouvelle est divisée en deux volumes, dont l'un appartient à M. Boissonnade, et l'autre à Wyttenbach. Le travail du premier embrasse la totalité de l'ouvrage d'Eunape; celui du second s'arrête à Proérésius : c'est là que, le 25 février 1819, une maladie d'yeux toujours croissante a forcé Wyttenbach d'interrompre ses veilles. Le concours du savant français et du savant hollandais est une bonne fortune pour Eunape; car peut-être ni l'un ni l'autre, séparés, ne l'eussent entouré d'autant de lumières. Si Wyttenbach était plus versé dans l'histoire de la philosophie que M. Boissonnade, nous ne croyons pas céder à un mouvement de patriotisme et d'amitié, en réclamant pour celui-ci la supériorité de l'exactitude philologique. Wyttenbach répand avec profusion les trésors d'une

208

érudition variée et facile sur tous les points historiques touchés par Eunape; ses corrections verbales, toujours ingénieuses, sont souvent fondées; mais souvent aussi elles sont <sup>1</sup> hasardées et dépassent les limites d'une saine critique: Cést alors que la sagesse du savant français intervient heureusement, et empéche le lecteur de se laisser entraîner aux conjectures hardies de l'illustre professeur de Leyde.

<sup>4</sup> Nous nous contenterons de citer les premières notes qui se trouvent au commencement du savant commentaire. Voici la première phrase d'Eunape , d'après Commelin : Eryopou o φιλόσοφος άνλο μόνος έξ άπάντων φιλοσόφων έν λόγοις τε καί έργοις φιλοσοφίαν κοσμήσας" τὰ μέν ἐν λόγοις, ἔστι τε καὶ ἐν γράμμασι, καὶ άθεκην άρετην γράφει τὰ δε έν πραξεσί τε ην ἄριστος άλλά και ένέννα στρατηγούς τοῖς ὑποδείγμασεν' ὁ γοῦν μέγας Αλέξανδρος οὐκ ἄν ἐγένετο μέγας εἰ μή Ξενοφῶνκαὶ τὰ πάρεργα φησὶ δεῖν τῶν σπουδαίων ἀνδρῶν άναγράφειν. Cette phrase est, il est vrai, un peu embarrassée; mais c'est le caractère du style d'Eunape, comme l'a déjà observé Photius (Photii Bibl., cod. 77.); et en mettant un point en haut après el un Zevopov, elle ne présente aucune difficulté, et nous ne nous donnerons pas même la peine de l'expliquer, Mais comme sa construction n'a pas la symétrie moderne qu'aucune phrase grecque ne peut avoir, Wyttenbach en conclut que les copistes ont changé des mots, en ont oublié d'autres, et que tout ce passage est entièrement corrompu : Librarii, dit-il, (T. 11, p. 7.) mutandis omittendisque perperam verbis locum per se jam impeditum insuper fædarunt. Selon lui, Eunape a du écrire ainsi : Ξενοφών ο φελόσοφος, άνλη μόνος έξ άπάντων φιλοσόφων έν λόγτις τε καὶ έργοις φιλοσοφίαν κοσμήσας, τὰ μὲν ἐς λόγους ἐξέθηκε συγγράμμασι καὶ τῆ περὶ ἡθικὴν άρετην γραφή, τὰ δὲ ἐν πράξεσεν αὐτές τ' ῆν ἄρεστος, άλλά καὶ

Attaché aux manuscrits, M. Boissonnade les compare sans cesse, et c'est par l'un qu'il entreprend toujours de corriger l'autre : quand les éditions et les manuscrits sont unanimes, il s'efforce plutôt d'approfondir et d'expliquer une lecon que de la changer; et s'il prend le parti de la changer, il la change le moins possible, prenant scrupuleusement conseil des moindres conditions matérielles et morales. On ne saurait trop louer dans M. Boissonnade la sagacité qui déconvre une difficulté, la loyauté qui ne l'élude jamais. et l'habileté qui la surmonte en satisfaisant à toutes les conditions du problème : jamais M. Boissonnade ne tranche le nœud; il le délie méthodiquement. Et il faut remarquer que M. Boissonnade se garde bien de surcharger ses notes de passages tirés d'auteurs parfaitement connus et cent fois publiés. Ce sont surtout les manuscrits inédits qu'il consulte et dont il se

έγόνο α ερακτροία τοῦ (ποδόξηματον ὁ γοῦν μόγος Μίπολης κοι ἀν φίνετο μέγος ι μέν πος ἐτοινο τροθι τοῦ Περούν αυταφοκός Αλλά μέν Σποσρόν καὶ τὰς πόμεγε αναί ἀδυ τοῦν σενοδοίον ἀνδρόν ἀνπράφειο. Čα nɨc τρα ki publice τοι auteux, gɨc xɨ le refaire, on plutal' cɨx le tradule; car nous connons que la phrase de Wyttenhach cst une assez home phrase, du κτιτι ἀτέκελ. Μο Boissonade ne restaure point ainsi lex momunens de l'autiquité. Eutrainé un instant par l'autorité de Wyttenhach, as prudence ordinaire le fait bientit revuirsiur ass pas, ct, an lieu du complément arbitraire que Wyttenhach ajoute après di ρὰ Στογρόν, il ac content (T. τ., p. 14) de metre une parcalhese dejuin τα μέτα το Σόγογιμασμά plaît à faire connaître de précieux fragmens. Ici, par exemple, il a donné une lettre inédite d'Héraclite à Hermodore ', et cette tâche appartenaît naturellement à l'habile éditeur des lettres du faux Diogène 2. Mais il est temps de faire connaissance au lecteur avec Eunape luimème. J'

Eunape était né à Sardes en Lydie 3. Sa première éducation fut confiée au sophiste Chrysanthe, prêtre lydien, son parent 4, qui lui in-

tì μὰ Ξενορῶν inclusivement; et, dans toute cette parenthèse, le scul changement qu'il se permette est celui de xai ήθικήν en την ήθικήν; et même, selon nous, cette louable circonspection eût pu être poussée plus loin encore. Kzi έθικήν, qui est dans toutes les éditions et dans tous les manuscrits, peut très-bien rester à la rigueur; et, quant à la parenthèse, c'est encore un moyen de clarté un peu matériel et un peu moderne, qu'il ne faut pas absolument s'interdire dans certaines occasions, mais dont il ne faut pas non plus abuser; et ici deux points en haut eussent été suffisans. Quelques lignes plus loin , l'ancienne édition donne : τῷ βουλομένω ταύτα δικάζειν έκ των ύποκειμένων σημείων καταλιμπάνει. βούλεται μέν γάρ ο ταύτα γράφων, και ύπομνήμασιν άκριδέσιν έντετύγηκεν... Rien de plus clair, surtout en mettant βούλεται μέν γέρ ου entre deux points en haut, ou entre parenthèses, par surcroit de précaution, comme le fait M. Boissonnade. Mais cette précaution ne paraît pas suffisante à Wyttenbach, qui propose (T. 11, p. 2): Τῷ βουλομένω ταῦτα δικάζειν καταλιμπάνειν βούλεται ο ταύτα γράφων και γάρ ύπομνήμασεν άκριδέσιν έντετύγηκεν....

<sup>1</sup> T. 1, p. 424, 425, 430. — Notice des Manuscrits, t. x, 11e part., p. 122. — Photii Bibl., cod. 77. — 4 Eunape, T. 1, p. 56, 107, 111.

enlqua, avec le goût de la littérature et de la philosophie, son zèle ardent pour la religion de leurs pères. A l'âge de seize ans, il quitta la Lydie pour aller achever ses études à Athènes 1. Arrivé malade, il y trouva une hospitalité généreuse dans la maison de Proérésius, sophiste célèbre, qui le soigna et l'aima comme un fils 2. Eunape lui voua en retour une affection et une admiration qu'il consigna plus tard dans son ouvrage. Il était encore jeune homme à la mort de Julien et à l'avénement de Valentinien et de Valens'3, Après un séjour de cinq ans à Athènes, il méditait le voyage obligé de tout philosophe d'alors en Egypte, quand un ordre de sa famille le rappela en Lydie 4. Il y passa le reste de sa vie et exerca la profession de médecin, ou du moins il semble avoir eu d'assez grandes connaissances en médecine; car il fit lui-même une opération à son parent Chrysanthe, à défaut du célèbre Oribase, qui se faisait trop attendre5, et c'est à lui que ce même Oribase dédia son Tétrabiblion 6. Eunape composa des annales politiques en quatorze livres 7, qui continuaient l'histoire de Déxippe jusqu'à son temps, c'est-àdire, qui s'étendaient depuis le règne de Claude II

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibid., p. 74, 92. – <sup>2</sup> Ibid., p. 92. – <sup>3</sup> Ibid., p. 58, – <sup>4</sup> Ibid., p. 92. – <sup>4</sup> Ibid., p. 119–120. – <sup>3</sup> Phot. Biblioth., cod. 219. – <sup>7</sup> Ibid., cod. 77. Photius, dans le titre, dit dix-neuf livres; dans le texte, quatorze; le manuscrit de Naples, dix-sept.

jusqu'au règne d'Honorius et d'Arcadius. Au rapport de Photius, il fit deux éditions de ses annales; dans la première, il attaquait à découvert le christianisme et les empereurs qui l'avaient propagé, et surtout Constantin ; mais la seconde était fort adoucie, et la nécessité des temps lui avait imposé quelque mesure. Photius, qui avait sous les yeux les deux éditions. témoigne de leur différence. Suidas 2 parle aussi de l'histoire politique d'Eunape. On imagine aisément quels éloges'il y donnait à Julien. Il ne faut pourtant pas le confondre, comine le remarque très-bien Fabricius, avec un autre Éunape, rhéteur phrygien 3, qui jouit de quelque crédit auprès de Julien. L'attachement de notre auteur à l'aucienne religion lui en fit obtenir les plus hautes dignités. Initié aux mystères d'Éleusis, il fut élevé en Gréce par le prêtre d'un lieu dont il tait religieusement le nom, au rang des Eumolpides, et porté ensuite à celui de prêtre et d'hiérophante, quoiqu'il fût étranger, contre la loi expresse de l'institution. Lui-même nous fourmit ces renseignements dans ses Vies des philosophes, qu'il composa à l'instigation de Chrysanthe 4, et à l'honneur des philosophes, médecins et rhéteurs célèbres de son temps qu'il avait connus ou dont il avait entendu parler à ses amis. C'est de cet

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid. - <sup>2</sup> Aux mots Κωνσταντίνος et Ρουςτίνος. - <sup>3</sup> Suidas, v. Μουσώνιος. - <sup>4</sup> Ibid. p. 52.

un compte détaillé.

Il est précédé d'un avant-propos assez peu intéressant, après lequel vient une introduction sur ceux qui, avant Eunape, avaient écrit l'histoire de la philosophie <sup>†</sup>.

Selon nous, le vrai fil qui doit conduire à travers le labyrinthe de cette introduction, assez embarrassée, est la division que fait Eunape de l'histoire de la philosophie en quatre époques: la première comprend tous les essais de la philosophie naissante en Italie et en Ionie jusqu'à Platon; la seconde s'étend depuis Platon jusqu'à l'entier développement de toutes les écoles socratiques, et leur commun déclin, environ un siècle avant notre ère; la troisième, vide de grands génies et remplie par la médiocrité ingénieuse et savante, se prolonge jusqu'à Plotin, avec lequel commence une nouvelle et quatrième époque, celle dont Eunape entreprend d'écrire l'histoire. C'est ce que M. Boissonnade ne paraît pas avoir fort bien compris. Tres videtur 2 Eunapius philosophorum ofpas staiuere, primam, Platonis et ejus discipulorum; secundam viv μετά την Πλάτωνος δευτέραν, quam platonicorum esse puto; tertiam verò, que sit eclecticorum. Mais il est clair que la première époque ne peut

<sup>·</sup> Ibid., p. 2. Οἴτινες τὴν φιλόσοφον ἐστορίαν ἀνελέξαντο.

<sup>2</sup> Ibid., p. 148-149.

pas être celle de Platon et de ses disciples; car celle-là avait été précédée par une époque antérieure que remplissent les écoles d'Ionie et d'Italie. Il est clair encore qu'en parlant d'une époque des platoniciens, et d'une autre des éclectiques, M. Boissonnade a fait deux époques d'une seule; car les éclectiques sont précisément les platoniciens ou néo-platoniciens, et l'époque antérieure, loin de renfermer la seule école de Platon, abonde en écoles opposées, celle d'Aristote, celle d'Epicure, celle de Zénon, etc. Wyttenbach, qui a proscrit tout ce chapitre sur des motifs assez frivoles, l'entend d'ailleurs trèsbien, et admet la division en quatre époques, qui débrouille toutes les difficultés. Chaque époque s'appelle popà dans Eunape. Les deux premières avaient trouvé de dignes historiens dans Porphyre et dans Sotion. Porphyre avait écrit l'histoire des systèmes philosophiques de la première époque, et même les vies des philosophes de cet âge. Sotion, quoique venu avant Porphyre, avait embrassé avec la première époque toute la seconde, au moins jusqu'à son temps. La troisième n'a pas en d'historiens, excepté Philostrate, qui a donné des biographies élégantes des meilleurs sophistes qui ont fleuri à travers la troisième époque; mais, dans Philostrate, il ne s'agit que des sophistes, non des philoso-

¹Т. п, р. 21, 22, 23.

phes; et, pour montrer que les philosophes n'ont pas manqué à cette époque, Eunape en donne une liste, les énumère et les caractérise : d'abord Ammonius d'Egypte, maître du divin Plutarque; Plutarque lui-même, qu'Eunape appelle φιλοσοφίας άπάσης άφροδίτη και λύρα ; l'Egyptien Euphrate; Dion de Bithynie, surnommé Chrysostome; Apollouius de Thyane, qui, selon Eunape, n'est pas un philosophe, mais un intermédiaire entre les dieux et l'homme, et dont Philostrate a écrit la vie, qu'il aurait dû appeler une sorte de voyage d'un dieu sur la terre 3; Carnéade, un des plus célèbres champions de l'école cynique, qui comptait aussi Musonius, Démétrius et Ménippe, et beaucoup d'autres moins fameux. Il n'existe, dit Eunape, autant que nous pouvons le savoir, aucune vie de ces philosophes; mais leurs ouvrages leur servent d'histoire3; par exemple, Plutarque donne beaucoup de renseignemens sur lui-même et sur son maître Ammonius, et Lucien de Samosate avait écrit la vie de Démonax le seul livre sérieux, avec un bien petit nombre encore, qu'il ait composé 4. Eunape déclare qu'il ne se dissimule point que l'ouvrage qu'il entreprend sera peut-être incomplet, mais il cède au désir de faire connaître les

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> T. 1, p. 3. — <sup>2</sup> Ibid. ἐπιδημίαν ἐς ἀνθρώπους 3εου. — <sup>5</sup> Ibid., p. 4. Είσι βίοι τὰ γράμματα. — <sup>4</sup> Ibid.

philosophes illustres de son temps , et d'en rapporter ce qu'il en sait 2, ou par tradition ou par lecture ou par expérience personnelle, et par-là d'élever à la vérité, sinon un temple, au moins un vestibule; et c'est ici que, se résumant, il reproduit sa division en quatre époques. Nous citerons ses propres paroles: Εσγε μέν ούν διακοπήν τινα καὶ ἐῆξιν ὁ γρόνος διὰ τὰς κοινάς συμφοράς τρίτη δε άνδρων εγένετο φορά (ή μεν γάο δευτέρα μετά την Πλάτωνος πάσιν έμφανης άνακεκήρυκται) κατά τοὺς Κλαυδίου καὶ Νέρωνος τοὺς γὰρ άθλίους καὶ ένιασίους οὐ χρή γράφειν (οὖτοι δ' ήσαν οἰ περί Γαλθαν, Βιτέλλιον, Οθωνα' Οὐεσπασιανός δὲ ὁ ἐπὶ τούτοις καὶ Τίτος καὶ όσοι μετὰ τούτους ἦρξαν), ἴνα μή τούτο σπουδάζειν δόξωμεν πλήν επιτρέχοντί γε καὶ συνελόντι εἰπεῖν, τὸ τῶν ἀρίστων φιλοσόφων γένος καὶ εἰς Σέδηρον διέτεινεν 3. Rien de plus clair que cette phrase, ainsi constituée par M. Boissonnade 4; or il nous semble qu'elle renferme ou suppose la division de l'histoire de la philosophie en quatre époques. En effet, dire que la seconde commence après Platon, n'estce pas dire évidemment qu'il y a une première époque antérieure à Platon? Et dire que la troisième commence au temps de Claude et de Néron, n'est-ce pas dire que la seconde

 $<sup>^4</sup>$  P. 5. Tān art έμπυτον ανθρώπων. —  $^2$  Ibid. Η απτά άπολν  $^2$  απτά ἀνάγνωσεν  $^2$  απτά ἱστορίπν. —  $^3$  Ibid. Αληθίας πρόθυρα απὶ πύλας. —  $^4$  P. 5–6.

va jusque là? Dire ensin que cette troisième époque s'étend-jusqu'à Sévère, n'est-ce pas dire encore qu'elle finit là, et par conséquent que l'école éclectique, venue après Sévère, ne fait point partie de la troisième époque, contre ce que veut M. Boissonnade, et qu'elle en constitue une nouvelle à laquelle Eunape ne donne pas le nom de quatrième époque, mais qu'il faut bien appeler ainsi, si l'on veut continuer ses classifications? Si ces observations sont incontestables, elles conduisent peut-être à quelques corrections importantes dans le texte; etici, contrenotre ordinaire, nous appuyons quelques-unes des leçons hardies que Wyttenbach propose de substituer à celles des manuscrits et des éditions, conservées par M. Boissonnade. D'abord si cette phrase, έσχε μέν ούν διακοπήν ..... indique la division du temps par époques philosophiques, nous demandons ce que veut dire χοινάς συμφοράς. Hornanus traduit : Hiulcum igitur fuit et intercisum quodam modo tempus propter communes calamitates. Propter communes calamitates ne signifie rien; car les malheurs publics peuvent rendre une époque plus ou moins riche, plus ou moins intéressante, mais ne peuvent servir de mesure de division pour la série des temps; or on ne peut pas entendre διαχοπήν και ρηζιν autrement que comme division du temps, surtout si l'on fait attention aux locutions δευτέρα, τρίτη, etc. Dans ce

cas il est difficile de concevoir ce que M. Boissonnade a entendu par κοινὰς συμφορὰς; il ne s'explique pas sur ce point, et nous proposons de lire avec Wyttenbach ι καινάς φοράς, au lieu de κοινάς συμφοράς, c'est-à-dire, diverses époques mesurent l'histoire de la philosophie. Nous inclinerions même à lire encore, avec Wyttenbach, τὸ τῶν τοίτων φιλοσόφων γένος καὶ είς Σέβηρον διέτεινεν au lieu de ἀρίστων 2; car ἀρίστων appliqué aux philosophes de la troisième époque, qu'Eunape honore sans doute, mais dont il n'écrit pas l'histoire, semble une exclusion injurieuse pour les philosophes de la quatrième, dont il est l'historien, et dont les grandes vues et l'originalité méritaient bien mieux l'épithète d'aρίστων, que l'élégante érudition des sophistes qui les avaient précédés.

L'ouvrage d'Eunape commence à Plotin et va jusqu'aux temps mêmes d'Eunape. Voici la liste des auteurs qu'il embrasse i Plotin, Porphyre, lamblique, Édesius, Maxime, Priscus, Julien, Proceresius, Épiphanius, Diophaute, Sopolis, Imerius, Parnasius, Libanius, Acacius, Nymphidianus, Zenon, Magnus, Oribase, Jonicus, Chrysante, Epigonus, Beronicianus. On voit par cette liste qu'il n'y est pas question seulement de philosophes, mais de ricteurs et de médecins, et de tous ceux ou presque tous ceux qui se

<sup>1</sup> T. 11, p. 22. - 2 Ibid., 24.

distinguèrent dans les lettres et les sciences, pendant cent cinquante ou deux cents ans; car il manque à cette liste un bien petit nombre de noms remarquables.

Mais, pour ne pas exciter trop vivement l'attente du lecteur, nous nous empressons de lui rappeler qu'Eunape n'est pas un historien, mais un biographe, et qu'il ne s'agit point ici des doctrines de ces différens personnages, mais des détails de leur vie, détails assez peu importans par eux-mêmes, et qui ne prennent un véritable intérêt que par les inductions qu'ils fournissent, réunis et comparés, sur le caractère général des hommes et des temps auxquels ils se rapportent. Et dans ces biographies, il faut encore distinguer deux parties : l'une, où l'auteur traite de temps et d'hommes qu'il he connaît que par tradition; l'autre, où il parle de temps où il a vécu et d'hommes qu'il a vus et connus lui-même, Il glisse sur les premiers et ne s'appesantit que sur les seconds. Il y apeu de choses sur Plotin, il y en a un peu plus sur Porphyre, un peu plus encore sur Iamblique; mais ensuite les biographies deviennent plus étendues. En effet, depuis Édesius, Eunape se trouve pour ainsi dire en famille. Édesius à été le maître de Chrysante, parent d'Ennape; Proæresius a été son maître, et Oribase son ami intime. C'est alors un contemporain qui parle de ses contemporains, c'est le membre d'une société qui écrit les mémoires de cette société, et nous entretient des hommes plus ou moins distingués qui la composaient, des événemens qui se passaient dans leur intérieur, et même indirectement des événemens publics, qui arrivaient jusqu'à eux et les atteignaient dans leurs idées, leurs affections ou leurs intérêts. L'ouvrage d'Eunape, depuis Édesius, est donc en quelque sorte le procès-verbal de cette petite société de professeurs de grammaire, de médecine, de rhétorique et de philosophie. Avant eux, et comme à leur tête, se présentent trois hommes supérieurs, Plotin, Porphyre et lamblique.

Eunape n'accorde guère plus d'une page à Plotin. La raison qu'il en donne, c'est que tout le monde le connaît, et que Porphyre, son élève, en a donné une biographie à laquelle il n'y a rien à ajouter. Eunape n'a donc rien de mieux à faire que d'y renvoyer, et il n'y ajoute qu'un seul trait, savoir, la mention de la patrie de Plotin. Porphyre n'en dit pas un mot, et on le concoit, comme l'ont très-bien remarque les deux critiques, puisqu'il s'agit d'un homme auquel les conditions temporelles de l'existence. étaient si importunes, et qui se trouvait si mal à l'aise dans la prison de son corps et de ce monde, qu'il ne voulait pas laisser faire son portrait, et ne se souciait pas de dire quelle était sa famille et sa patrie terrestre 1. Eunape atteste que

Porphyre, Vie de Plotin.

Plotin était d'Égypte et de Lycopolis '. Sa renommée avait jeté un tel éclat et laissé un si profine souvenir, qu'Eunape, plus d'un siecle après sa mort, dit que ses autels sont encore brûlans, et que ses ouvrages ne sont pas seulement entre les mains des hommes éclairés plus que tous les autres ouvrages platoniciens, mais que le valgaire même, s'il est un système de philosophiauquel il fasse attention, s'occupe de celui-là.<sup>2</sup>

Quant à Porphyre, Eunape déclare que personne qu'il suche n'a écrit sa vie; mais en même emps il assure que c'est à la lecture qu'il doit, tous les documens qu'il possède et avec lesquels; il se propose de réparer l'injuste oubli de se devanciers envers un homme tel que Por-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> T. 1, p. 6.

<sup>2</sup> Ibid. Τούτου Πλοτίνου Βερμοί βωμοί νῦν, καὶ τὰ βιδλία οὐ μόνον τοῖς πεπαιδευμένοις διά γειρός ὑπέρ τοὺς Πλατωνικοὺς λόγους... άλλά καὶ τὸ πολύ πληθος, ἔαν τι παρακούση δογμάτων, ἐς αὐτά κάμπτεται. Ce dernier membre de phrase έαν τι.... κάμπτεται n'a pas été entendu par Hornanus, qui traduit : Bona vulgi pars, si minus placitis ejus obtemperat, tamen cursum ad eorum normam moderatur atque instituit; M. Boissonnade explique l'expression équivoque obtemperat placitis d'Hornanus par ne pas comprendre un système. et retraduit ainsi la phrase d'Eunape: Si dogmatum aliquid non rectè omninò capiat et intelligat, ad ea tamen se dirigit ( Ibid., pag. 151 ). Mais le système de Plotin n'est pas plus facile à pratiquer qu'à comprendre pour le vulgaire, et de fait on ne voit pas du tout que le vulgaire ait suivi le système de Plotin, surtout au temps d'Eunape où le christianisme enlevait les masses à la philo-

phyre 1. Or, puisque Eunape n'a pu consulter aucune des biographies de Porphyre qui n'existaient pas, et qu'il assure pourtant avoir puisé dans un livre, il reste que ce livre soit la biographie de Plotin par Porphyre, dans laquelle, à l'occasion de son maître, l'illustre disciple a donné cà et là sur lui-même des détails qu'Eunape aura recueillis, et qu'il présente ici rassemblés dans une notice spéciale. Voilà ce qui explique la ressemblance générale de la vie de Porphyre par Eunape avec ce que Porphyre dit de lui-même dans la vie de Plotin; mais ce qui rend aussi très-difficiles à comprendre les différences qui se trouvent entre ces deux ouvrages, dont l'un pourtant ne semble devoir être qu'une copie de l'autre.

On voit dans Eunape, comme dans la vie de Plotin, que Porphyre, ne à Tyr, s'appelait

sophic de Plotin comme à toute autre philosophie païeme.
L'interprétation que propose Wytenbach, 3'i odigunation
etiam obiter philosophia placita attingit, ad Plotini placita
divertit, nous paralt donc infiniment préférable et fondée sur
le senavéritable de nagarsian, comme Wytenbach le prouve
par de nombreux exemples. (T. n., p. 25.) Il s'agit ié édemment de l'effet qu'avait produit le système de Plotin;
effet tel, qu'il avait été jusqu'à cette partie du public qui,
sans comprendre les systèmes de philosophie, ne peut pourtant s'empécher d'y donner quelque attention, lorsqu'ils
font du bruit, et excitent la curiosité générale par la singularité de leurs principes on de leurs conséquences.

<sup>4</sup> Τ. 1, p. 7. Εκ των δοθέντων κατά την ἀνάγνωμιν....

- Great

Malchus dans la langue syriaque. ; lui-même nous apprend que ce nom de Malchus, sonnant mal à des oreilles grecques, fut traduit par le nom grec correspondant, savoir Banktis, et qu'Amelius, son condisciple, lui dédia sous ce nom l'ouvrage qu'il avait composé sur la différence du système de Plotin et de celui de Numenius 2. Longin l'appelle Bacileus dans son écrit περὶ τέλους, et il paraît, comme le remarque Ruhnken, que plus tard Longin changea encore le nom de Basileis en celui de Πορφύριος qui signifie à peu près la même chose; car Eunape prétend que c'est par Longin que Malchus fut appelé Πορφύριος 3. On voit encore dans les deux ouvrages que Porphyre étudia sous Longin; mais, ni dans l'un ni dans l'autre, il n'est dit dans quelle ville. Ce fut probablement à Athènes, où Longin s'illustra comme professeur. Cepeadant il ne serait pas impossible que ce fût à Tyr. ou qu'au moins Tyr ait été leur patrie commune : car Porphyre nous a conservé une lettre de Longin 4 où celui-ci l'invite à passer de Sicile en Phénicie et à lui apporter des manuscrits exacts de Plotin. Il fallait donc que Longin y fût, et même qu'il y eût vécu long-temps avec Porphyre, puisque, pour le déterminer à préférer ce voyage à un autre 5, il lut rappelle leurs an-

<sup>\*</sup> Ibid. — \* Porphyre, Vie de Plotin. — \* Ibid. p. 7. —
\* Porphyre, Vie de Plotin. — \* Ibid. Την πρὸς ἡμᾶς ὁδὸν τῆς
ἐτίρωσε προπρίναι.

ciennes habitudes en ce pays, et la douceur de l'air, qui convient si fort à sa santé délabrée 1, ce qui semblerait faire croire, contre Jonsius et Ruhnken, que Longin était Syrien; car ilest impossible de ne pas voir dans toute la lettre de Longin à Porphyre le ton d'un compatriote. Quoi qu'il en soit de la patrie de Longin et du lieu où Porphyre étudia sous lui, les deux ouvrages que nous comparons sont unanimes pour attester le talent du professeur, et l'autorité presque absolue dont il jouissait. Ce fut à cette école que Porphyre puisa le goût d'une diction lucide et précise, et ces habitudes de saine critique qu'il transporta plus tard dans la philosophie. Après s'être distingué dans sa patrie, le désir de voir Rome 2 l'amena dans cette ville, où il fit la connaissance de Plotin. Dès-lors sa destinée fut fixée, et il se livra tout entier à la philosophie. Il eut pour condisciples, sous Plotin, dit Eunape, Origene, Amelius et Aquilinus 3. Porphyre parle bien d'Amelius, mais il ne dit pas un mot d'Origène ni d'Aquilinus. Les critiques ont déjà proposé de lire. Paulinus au lieu d'Aquilinus, et ce nom est en effet cité par Porphyre 4, comme celui d'un ami de Plotin. Pour Origène, l'erreur est manifeste; Origène n'est pas un condisciple de Porphyre, mais de Plotin;

<sup>1</sup> Ιδία. Τὰν τε παλαιὰν συνίδειαν και τὸν ἀέρα μετρίστατον ὅντα πρῶς ἐν λέγεις τοῦ σώματος ἀσθένειαν. — <sup>2</sup> P. 8. Τὰν μεγίστην Ρωμάν ιδείν.— <sup>2</sup> Ιδία.— <sup>4</sup> Porphyre , Vie de Plotin.

et il n'est plus besoin de dire aujourd'hui qu'il n'est pas ici question d'Origène le chrétien, mais d'un philosophe qui, au rapport de Porphyre', a écrit un livre sur les démons, et un autre du temps de l'empereur Galien, sous le titre assez obscur ότι μόνος ποιητής ό Βασιλεύς . Et à l'occasion de cet Origène, condisciple de Plotin et disciple d'Ammonius, il importe de relever une erreur grave d'Holstenius que l'autorité de son nom a si bien accréditée, qu'elle a été depuis perpétuellement répétée comme un fait constant. Holstenius, dans sa vie de Porphyre, déclare que, loin que les chrétiens aient fait aucun emprunt au néo-platonisme; c'estau contraireceluici qui puisa ses principes dans la doctrine chrétienne, et que l'enseignement d'Ammonius n'était pas autre chose qu'un enseignement chrétien sous la promesse du secret; qu'Erennius, Origène et Plotin avaient fait serment de ne jamais divulguer cet enseignement; qu'Origène et Plotin ne manquèrent à leur parole qu'à l'exemple d'Érennius, et que ce fut seulement alors qu'ils commen-. cèrent à répandre les idées chrétiennes qu'ils avaient recues d'Ammonius. Et Holstenins s'appuie d'une autorité qui , sur ce point , serait décisive, si elle était vraie, celle de Porphyre, disciple de Plotin et ennemi du christianisme, qui devait connaître les secrets deson maître, et n'a pu dire

en faveur du christianisme que ce que la force de la vérité lui arrachait. Nous citerons les paroles d'Holstenius; Certum est Ammonium religionis nostræ arcana discipulis sub sitentii religione communicasse; de quibus (les mystères chrétiens) non divulgandis Erennium, Origenem et Plotinum fidem sibi invicem obstrinxissé ípse Porphyrius testatur; cumque Erennius primus eam fregisset, nec Origenes nec Plotinus promissis stetere, sed quà scriptis quà vivá voce in publicum ea protulerunt quæ ab, Ammonio philosopho acceperant Il est étrange qu'un critique aussi distingué qu'Holstenius affirme de pareilles choses sans en donner de preuves; disons plus, sans en avoir aucune, car il n'v a pas un mot de tout cela dans le passage de Porphyre sur lequel il paraît s'appuyer. Porphyre dit tout simplement ,dans la vie de Plotin, p. 3, qu'Erennius, Origene et Plotin s'étaient promis de ne pas divulguer l'enseignement d'Ammonius, μηδέν έκκαλύπτειν των Αμμονίου δογμάτων : mais que cet enseignement fut chrétien, c'est ce dont il ne dit absolument rien, et c'est pourtant ce qu'Holstenius lui fait dire. Je ne connnais pas un seul passage de l'antiquité qui autorise cette conjecture; car l'autre passage de Porphyre, cité par Eusèbe (Hist. Eccl. vi. 19), ne conduit, directement ou indirectement, à

Holsten., de Vita et Scriptis Porphyrii, vt.

rien de semblable. Mais revenons à Eunape. La plus grande différence que l'on remarque entre son récit et celui de Porphyre, se rapporte au motif du voyage de ce dernier en Sicile, et à un épisode de sa vie qui est du plus grand intérêt dans Porphyre, et qui, dans le récit d'Eunape, dégénère en une aventure de roman-Porphyre, à propos de l'extrême sagacité de Plotin, en rapporte un trait relatif à lui-même. « Fatigué de la vie, dit-il, j'avais résolu de mourir: " Plotin le devina par une sagacité tout-à-fait » merveilleuse; et, tandis que j'étais chez moi » plein de rêveries funestes, je le vis tout à conp » arriver. Porphyre, me dit-il, ce projet n'est » pas d'un sage, mais d'un fon et d'un malade: et » il me conseilla de laisser là mes travaux et de » quitter Rome. Ce fut par ses conseils que l'allai » en Sicile près de Lilibée 1. » Voici maintenant la version d'Eunape. Selon lui, Porphyre se livra avec tant d'ardeur à l'étude de la philosophie de Plotin, qu'il en vint à prendre cette vie en dégoût. Il quitta Rome et la société, et alla chercher dans la Sicile une retraite solitaire d'où il n'apercut plus de villes et n'entendit plus la voix des hommes 2. Là, détaché de toutes choses, insensible à tout plaisir, il passait ses jours à errer seul autour du promontoire de Lilibée et dans les lieux les plus sauvages. Il prit même la réso

Porphyre, Vie de Plotin. - T. 1, p. 8.

lution de se laisser mourir de faim. Plotin devine son état, quitte Rome, accourt en Sicile sur les traces du jeune fugitif, le trouve au dernier degré de l'abattement, et ses sages et mâles discours rappellent au 'sentiment de ses devoirs et au goût de la vie une âme prête à s'envoler . Plotin inséra depuis, dans un des ouvrages qui nous restent de lui, les discours par lesquels il rattacha Porphyre à la vie 2 Voilà certes une version bien plus étrange que l'autre. Il n'est pas naturel de croire à Eunape plus qu'à Porphyre, sur Porphyre lui-même. Wyttenbach, qui résout toutes les difficultés en prêtant à Eunape des extravagances; a bien l'air cette fois d'avoirraison de mettre ce récit sur le compte d'une imagination de rhéteur qui aura outré et gâté un incident par lui-même très-curieux, et qui donne une idée de l'état extraordinaire des âmes à cette époque. Du reste Eunape fait un éloge bien mérité de Porphyre. On ne sait, dit-il, lequel de ses talens il faut le plus estimer, et si c'est en lui le grammairien ou le rhéteur ou le musicien ou l'arithméticien ou le géomètre ou le philosophe, qui est le plus admirable 3. Il se maria. et il y a un livre de lui adressé à sa femme Marcella; mais il la prit venve, et déjà mère de cinq enfans, non pour en avoir lui-même, mais pour

\* Ibid., p. 9. The ψυχήν διάπτασθαι του σώματος μέλλουσαν.
2 Ibid. — 3 Ibid., p. 10.

donner un père à ceux de sa femme . Ce passage d'Eunapeet un autre de S. Cyrille contre Julien 2 étaient jusqu'ici la seule indication que nous eussions de l'existence de la lettre de Porphyre à Marcella; mais depuis, M. Mai a trouvé à l'Ambroisienne et publié, malheureusement encore incomplet, cet écrit, qui donne une si haute idée de la pureté et de l'élevation de l'âme de Porphyre, et où un philosophe, parlant à une femme, mêle à l'austérité des principes les plus sublimes des teintes gracieuses et toutes les délicatesses du sentiment. Porphyre parvint à une vieillesse très avancée et mourut, dit-on, à Rome 3. Mais ici Eunape ajoute une chose fort singulière, savoir, qu'arrivé à la vieillesse, Porphyre publia des ouvrages dans un sens tout différent des premiers; assertion qui, faute de développemens, est à peine concevable. Porphyre devint il chrétien, ou abjura-t-il le système de Plotin pour un autre système philosophique? C'est ce qu'on ne peut savoir d'après ce passage d'Eunape, que nous croyons devoir citer textuellement : Πολλάς γοῦν τοῖς ἤδη προπεπραγματευμένοις βιθλίοις θεωρίας έναντίας κατέλιπε, περί ών ούκ έστιν έτερον τι δοξάζειν ή ότι προϊών έτερα εδόξασεν . Nous regrettons que ce passage n'ait attiré l'attention ni de M. Boissonnade ni de Wyttenbach:

<sup>1</sup> Ibid., p. 11. - 2 Lib. v1, p. 209. - 1 Ibid. - 1 Ibid.

· Iamblique était de Chalcis en Célésyrie, d'une origine illustre et d'une famille riche et puissante 1. Il ne fut pas le successeur immédiat de Porphyre; entre eux deux est Anatolius. C'est probablement celui auquel Porphyre a dédié ses Questions sur Homère, ou peut-être l'auteur du traité des sympathies et des antipathies. dont il nous reste un fragment publié par Rendtorf dans la Bibliothèque grecque de Fabricius. Il y a eu plusieurs philosophes de ce nom; mais quel que soit celui dont il est ici question, Eunape dit qu'Anatolius succéda à la réputation de Porphyre 2; mais il ne nous apprend ni d'où il était, ni si ce fut à Rome qu'il recueillit l'héritage de Porphyre; il ne dit pas non plus si c'est à Rome ou à Chalcis ou à Alexandrie qu'Iamblique fit sa connaissance et ensuite celle de Porphyre, ni dans quelle ville il demeura habituellement; il est probable que ce fut à Alexandrie. Eunape, comparant le disciple au maître, ne trouve Iamblique inférieur à Porphyre que pour le style. « Ses écrits, dit-il, ne sont pas remplis de grâce » et d'agrément, comme ceux de Porphyre; ils n'en ont pas la lucidité ni la pureté, sans être pourtant ni obscurs ni incorrects; mais, » comme Platon le dit de Xénocrate, Iamblique n'avait pas sacrifié aux Graces; aussi, loin » d'attirer et d'attacher le lecteur, il le fatigue et

<sup>\*</sup> Ibid., p. 11. — \* Ibid. Τῷ πατά Πορφύριου τὰ ἀκύτερα φερομένο.

» le repousse 1. » Et, quoi qu'en dise Wyttenbach a, ce jugement d'Eunape est resté celui des connaisseurs et des juges impartiaux. Iambique rassembla autour de lui une foule de disciples. qui de tous côtés venaient pour l'entendre et se former dans ses entretiens. Parmi eux se distinguaient Sopater de Syrie, Édésius, Eustathe de Cappadoce, le Grec Théodore, Euphrasius et beaucoup d'autres en si grand nombre, qu'il est vraiment étonnant qu'un seul homme ait pu leur suffire à tous 3. Plus tard, dans la vie d'Édésius, nous ferons connaissance avec Édésius. Eustathe et Sopater. Quant à Euphrasius, nous n'en avons pas plus entendu parler que Wyttenbach 4. Théodore est probablement ce Théodore d'Asinée, que Proclus cite si fréquemment et qu'il regarde comme le véritable successeur d'Iamblique. La seule difficulté qui arrête Wyttenbach est un passage de Damascius, où Théodore d'Asinée est donné comme un élève de Porphyre, ce qui, chronologiquement, ne permettrait guères que Proclus eût pu l'entendre, tandis que nous lisons dans le commentaire sur le Timée, ποιαύτα γαρ ήκουσα καὶ τοῦ Θεοδώρου φιλοσοφούντος 5. Si la difficulté chronologique paraissait insurmontable, il n'y aurait d'autre ressource que d'interpréter différemment l'axousz

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid., p. 12, - <sup>2</sup> T. u, p. 50. - <sup>3</sup> Ibid., p. 12. Δοτε Σαυμαθτόν ην ότι πάσεν επέρειτ. - <sup>4</sup> T. u, p. 51. - <sup>6</sup> P. 246.

de la phrase de Proclus, et de lui faire signifier que Proclus a entendu dire cela de Théodore et non pas à Théodore, en sous - entendant περί au lieu de ix, comme il y en a tant d'exemples . Si Proclus avait suivi les lecons d'un maître aussi célèbre que Théodore, il est probable que Marinus nous l'aurait appris, lui qui indique avec tant de soin tous ceux que Proclus a entendus a: il est douteux aussi que Proclus, qui rend hommage en toute occasion à son maître Syrien, n'eût jamais exprimé une seule fois sa reconnaissance pour Théodore qu'il cite et loue fréquemment, si jamais il avait assisté à ses lecons. Enfin, dans le traité sur la providence, la fatalité et la liberté 3, adressé à un de ses amis nommé Théodore, il fait allusion au philosophe du même nom qui est venu après Iamblique; et certes il n'eût pas manqué de compléter l'allusion, et de rappeler, à l'occasion de son ami Théodore, Théodore, son maître, si celui-ci l'avait été. De cette manière du moins on expliquerait la phrase de Damascius 4, qui s'était occupé avec tant de soin de l'histoire de la philosophie, et dont il ne faut pas répudier l'autorité aussi légèrement que le fait ici Wyttenbach.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez Lamb. Bos, éd. Schorf., p. 734. — <sup>2</sup> Marinus, Vie de Proclus, éd. de M. Boissonnade. — <sup>3</sup> Voyez mon édition des OEuvres inédites de Proclus, T. 1. — <sup>4</sup> Vit. Isidor, Phot., cod. 242.

Le reste de cette vie d'Iamblique est rempli de détails qu'Eunape déclare tenir de Chrysante, lequel les tenait d'Édésius, disciple immédiat et ami d'Iamblique. On sent que l'on approche du temps où les récits d'Eunape vont appartenir à la biographie plus qu'à l'histoire, et où l'école platonicienne, privée de ses chefs les plus illustres, s'enfonce de plus en plus dans les superstitions de cette époque, Ainsi Eunape rapporte assez longuement ce qu'il appelle des exemples de la faculté divinatoire d'Iamblique et de son pouvoir de faire des prodiges. Dans ce siècle, tout le monde faisait des prodiges ou en voulait faire; et les Alexandrins, moitié superstition, moitié calcul, n'étaient pas restés en arrière de leurs émules. Ici Iamblique, se promenant avec ses disciples, leur annonce qu'il va passer un convoi, et à l'instant un convoi se présente; et Eunape a la bonne foi d'avouer que ce fut peut-être un effet de la bonté de son odorat plutôt que de sa vertu divinatoire. Mais une autre fois, au bain, devant deux fontaines nommées l'une Éros et l'autre Antéros, il évoque en riant les génies de ces deux foutaines, et les deux génies sortent des eaux et entourent lamblique de leurs petits bras. Ce trait, dit Eunape, fit taire l'incrédulité de ses disciples, qui des lors se montrèrent dociles et confiants2. « On

<sup>1</sup> Ibid. , p. 14. - 2 Ibid. , p. 15-16.

» raconte, dit encore l'historien, beaucoup d'au-» tres choses bien plus étonnantes que je n'ai » pas voulu rapporter, pour ne pas mêler à une » histoire véridique des récits qui pourraient » sembler fabuleux. L'exemple même que je » viens de citer, je me serais fait scrupule de le » rapporter, dans la crainte que ce ne fût un » conte, si je n'avais l'autorité d'hommes sensés » qui eux-mêmes avaient vu la chose. Quoi qu'il » en soit, personne avant moi n'a fait mention » de ce trait, et Édésius m'a dit qu'il ne l'avait » pas mis dans ses ouvrages et qu'aucun autré » écrivain n'avait osé le faire 1. » Pour nous, qui avons quelque connaissance de l'époque d'Eunape, loin de nous étonner de sa crédulité; nous sommes au contraire surpris de sa réserve, et nous ne pouvons guère l'expliquer qu'en nous rappelant que Théodose n'aimait pas que les paiens fissent aussi des miracles.

Vient ensuite un récit de querelles assez mesquines entre l'amblique et un nommé Alipius, qui, par jalousie, adresse des questions embarrassantes à notre philosophe, qui se venge deson rival en rendant justice à ses talens et même en faisant son éloge après sa mort. Ni M. Boissonnade ni Wyttenbach ne fournissent aucune lumière sur cet Alipius, et nous n'avons jamais lu ce nom autre part. A cè que dit Eurape, il

<sup>1</sup> Ibid. , p. 16. - Ibid. , 17, p. 18, 19.

était d'Alexandrie et y mourut très-âgé. Iamblique y mourut aussi après lui, selon Eunape; ce qui confirmerait l'opinion que ce fut à Alexandrie qu'Iamblique passa sa vie. Il avait eu beaucoup d'élèves et laissa une nombreuse école 1; c'est au milieu de ses élèves qu'est tombé Eunape dans sa jeunesse. Ils se répandirent de tous côtés dans l'empire romain, et l'un des plus célèbres, Édésius, se retira à Pergame en Mysie, et y établit une école où fut élevé Chrysante, le premier maître d'Eunape. C'est depuis ce moment surtout que l'histoire d'Eunape gagne en authenticité tout ce qu'elle perd en grandeur, et devient d'autant plus curieuse qu'elle dégénère en mémoires domestiques, et ne contient plus que des détails minutieux, il est vrai, mais que l'on chercherait en vain ailleurs, et qui, réunis, ne laissent pas de jeter d'assez grandes lumières sur l'état du platonisme à cette époque, et indirectement sur toute l'histoire du temps.

Les seuls écrivains de l'antiquité qui fassent mention d'Élésius, sont, avec Eunape, Libanius es Simplicius <sup>3</sup>. Il faut qu'il ait été entraîné vers la philosophie par une vocation particulère; car il était d'une grande famille de Cappadoce, et, pour se livrer à ses goûts, il eut à

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibid., p. 19. Πολλάς ρίζας τε καλ πηγάς φιλοσοφίας.
<sup>2</sup> Ibid. Ταύτης ο ταύτα γράφων τῆς φοράς εντύχησεν.

Liban. Orat. 11, p. 17-18, éd. Bong.; Simpl., Commentaire sur les Catégories, p. 1.

vaincre une vive résistance de la part de sa famille. Il la surmonta à force de patience ', et fit un voyage en Syrie auprès d'Iamblique, sous lequel il étudia 2 avec un succès égal à son zèle. Eunape assure qu'il ne resta pas fort au-dessous de son maître, à l'enthousiasme religieux près, que peut-être même il posséda sans oser le montrer, à cause des circonstances 3. En effet, c'étoit alors le temps où Constantin, parvenu à l'empire, renversait les temples les plus célèbres de l'ancienne religion, et où les philosophes les plus distingués étaient forcés de se condamner au silence 4 et de s'envelopper de mystère; ce qui empêcha Eunape d'acquérir la connaissance du fond de leurs doctrines 3 avant l'âge de vingt ans. Aussi, après la mort d'Iamblique, toute son école fut dispersée, et ses élèves se retirèrent où ils purent. Un d'eux, Sopater 6 d'Apamée, d'un

<sup>4</sup> Ibid. p. 19. — Ibid. p. 20. — <sup>1</sup> Ibid. To jub. in inported to the Allering wirel Solt role, primer, — 4 Ibid. Ibid. portequish, consumed van inpopuration by profition. — Ibid. C'est simil qu'il faut entraîde von liberations, qu'il principal princip

\* Ibid. p. at; Voyez Zosime, u. p. 40; Suidas, v. Zomespe, knapie; Sozomène, Hist. cecles, liv. xv; J. 1, 27 dust, p. Maidau, d. S. Schow, p. 52; Julien, Epist, 19 ad. Likan., p. 410. Le Sopater d'Apamée, auquel écrivit Libanius, est différent de celui-ci; voyez la note de Wytenbach, l. u. p. 71, 72.

caractère plus énergique et comptant plus sur lui-même, au lieu de se cacher, se présenta à la cour de l'empereur, qui le traita si bien que les nouveaux courtisans en prirent de l'ombrage et jurèrent sa perte. Constantin, pour peupler la nouvelle ville impériale, avait tiré de toutes les parties de l'empire une foule immense qu'il était obligé de nourrir en faisant venir des vivres de l'Egypte, de la Syrie et de la Phénicie . Il aimait, dit Eunape, les applaudissemens de gens ivres qui pouvaient à peine se soutenir, et trouvait du plaisir à entendre répéter son nom par des bouches à peine capables de le prononcer 3. A la moindre disette, la foule mécontente n'applaudissait plus. Les ennemis de Sopater, parmi lesquels était Ablabins 3, saisirent l'occasion d'une disette pour l'accuser auprès de l'empereur: ils lui dirent que c'était Sopater qui avait retenu les vents et empêché les vaisseaux d'arriver, et le crédule Constantin le fit mettre à mort. Il 'est inutile d'ajouter combien les détails de cette narration sont invraisemblables, et

<sup>4</sup> Ibid. p. 22; Zosime, it, 32; Valois sur Socrate, Hist. eccles., it, 13; Spanheim sur Julien, Oral. 1, p. 78; Ritter sur le Code de Théodose, t. v, p. 71-73.

2. Ibid. β. 22, 23. Τους ἐν τοῖς Θεάτους χρότους παραθλυζόντων ραπάλης ἀνθρώπων..... σφαλλομένων ἀνθρώπων ἀγαπάσχε ἐγρώμαν καὶ μυτίμην ὀνόματος τῶν μόλις ὑπό συνηθείας φθεγγρμένων τύνομας.

<sup>1</sup> Ibid, p. 23-26; Zosime, n , 40.

avec quelle défiance il faut accueillir tous les récits d'Eunape qui se rapportent directement ou indirectement au christianisme. Mais ces récits, quelque altérés qu'ils puissent être par la passion, n'en sont pas moins intéressans pour celui qui veut tout connaître, et entendre aussi le parti vaincu. D'ailleurs ils remplacent pour nous l'histoire politique d'Eunape, l'auteur se citant lui-même perpétuellement. Nous aurous donc soin de recueillir les passages les plus importans de ce genre qui se rencontreront au milieu des biographies d'Eunape.

Après la mort de Sopater, Édésius était-de seul disciple célèbre qui restât de l'école d'Iamblique. Il se fixa à Pergame<sup>1</sup>, et céda ses fonctions de professeur en Cappadoce à un nommé Eustathe, dont Eunape nous raconte fort au long l'histoire<sup>2</sup>, son crédit auprès de l'empereur, son heureuse ambassade en Perse<sup>3</sup>, l'intérêt que tout le parti païen et philosophique prenait à ess succès, et son mariage avec une femme extraordinaire nommé Sosipatra, sur laquelle Eunape nous fait les récits les plus fabulenx et les plus ridicules. Par exemple, elle prédit à son mari qu'elle en aurait trois enfans qui seraient tous malheureux, et ses prédictions s'accompli-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibid., p. 28. Εν τῷ παλαιῷ Πιργάμφ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., p. 28-38.

Ammien Marcellia dit au contraire que cette ambassade n'eut aucun résultat, Amm. Marc., xvn, 14.

rent à la lettre. Après la mort d'Eustathe, elle se retira à Pergame auprès d'Édésius, et nous passerons sous silence les détails étranges de sa vie domestique, pour nous occuper un moment du seul de ses enfans qui se soit distingué, savoir Antonin ? Il se fit une grande réputation de vertu parmi les siens, et y passa pour un saint, parce qu'il prédit des événemens qui se réalisérent après sa mort, la destruction du temple de Sérapis 3 et une persécution violente et générale qui ne laisserait subsister aucun temple, répandrait partout la désolation, et changerait «le plus beau pays de la terre en un séjoin de ténèbres 4.» Cés prédictions furent trouvées véritables; et à peine avait-il quitté la

<sup>1</sup> Ibid., p. 37.

<sup>\*</sup> Hid., p. 4t. Cest le seul endroit de l'antiquité où il seus mention de cet autonin est Wyttenbach a très-lien montré, contre Carpeov , que l'Antonin, cité par Zosine est un disciple. d'Annonoitus Saccas, dont parle Proclas dans son commentaire, sur le Timée, liv. un, p. 187. Wyttenbach penche à croire que ce peut être l'Antonin d'Alexandrie, etté par Saidas, f. 1, p. 235, d'après Damasséus.

Wyttenbach remarque que la destruction des temples expériens avait déjà été prédite dans les livres d'Hermès. Voyez la traduction latine attribuée à Apulée, Discours d'Hermès à Asclepius, p. 90 ; et S. Augustin, Cité de Discu, vut, 26,

biet., p. 41. Kai ri mistades xai deides onoros repairisses ra ini yns náldiora.

vie, que, sous le règne de Théodose, Théophile, évêque d'Alexandrie, Evetius ou Évagrius, gouverneur civil, et Romanus, gouverneur militaire , détruisirent le culte païen à Alexandrie, et renversèrent le Sérapéum. Nous rapporterons ici, en l'abrégeant un peu, le récit d'Eunape, dont le ton, moitié amer et moitié ironique, trahit sous l'affectation du langage un ressentiment profond, et nous montre l'impression bizarre que faisaient sur l'âme des lettrés païens les grandes scènes populaires de la révolution chrétienne. « Des hommes, dit Eunape, » qui n'avaient jamais entendu parler de la guerre, » s'attaquèrent bravement à des pierres, les as-» siégèrent en règle, démolirent le Sérapéum et » s'emparerent des offrandes que la vénération » des siècles y avait accumulées. Vainqueurs sans. » combats et sans ennemis, après avoir couraà geusement livré bataille aux statues et aux of-» frandes, les avoir vaincues et dépouillées, ils » firent la convention militaire que tout ce qui » aurait été volé serait de bonne prise. Mais en-» fin, quelle que fut leur bonne volonté, comme

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bud., p. 44. Θυοδουου μιν τέτε βασελούστες, Θεορβου δία (Zosine, γ. 28; Théodoret, Hist. eccl., γ. 4α; Socrate, γ. 16, Suidas, χάρσεις Socon, γιι, 15 προστικόστες τόν ἐνορόν (les chrétiem), Eleriau δί (Εύδημος Socontine, γιι, 15τ. Cod. Theodox., Ι. χι) τοι χειλεγού δεργοτες, γιωμοπολ δί (Cod. Theodox., β. διλ.) τοι χειλεγού δεργοτες γιαποπολ δί (Cod. Theodox., β. διλ.) τοι χειλ Αίγιστου στραμένος πεπιστευμένου...

» ils ne pouvaient emporter le sol, ces grands » guerriers, ces héroiques conquerants, tout » glorieux de leurs exploits, se retirerent et se » firent remplacer dans l'occupation du sol sacré » par des moines, c'est - à - dire par des êtres » avant de l'homme l'apparence, vivant comme » les plus vils animaux, et se livrant en public » aux actions les plus dégoûtantes, qu'il est im-» possible de rappeler. C'était pour eux un acte de piété de profaner de toute manière ce lieu » révéré: car, à cette époque, quiconque portait » une robe noire avait un pouvoir despotique. » Nous en avons parlé dans notre histoire géné-» rale. Ces moines campèrent donc sur la place » du Sérapéum; et alors, au lieu des dieux de la pensée, on vit des esclaves et des criminels » obtenir un culte: à la place des têtes de nos » divinités, on montrait les têtes sales de misé-» rables repris de justice; on mettait un genou » devant eux et on les adorait. On appelait mar-» tyrs, diacres et chefs de la prière, des esclaves » infidèles déchirés par le fouet et tout sillonnés des marques de leurs crimes. Tels étaient les » nouveaux dieux de la terre 1. » Quelque ou-

1 Ibid., p. 44, 45. Wyttenbach, p. 147, recherche où était situé ce temple de Sérapis, à Alexandrie ou à Canope. Il pense qu'il était situé entre Canope et Alexandrie, et qu'il était commun à ces deux villes, hypothèse très-peu probable. Tous les auteurs cités dans la note précédente, auxquels il faut ajouter Damascius dans Suidas, e, Okuμπος, placent à Alexantrées que soient les couleurs de ce tableau, il nous donne une dée de l'histoire politique d'Eunape, et nous montre combien il importerait de la rétrouver.

Emnape, revenant à Antonin, nous le peint, sous la menace de la persécution, inflexiblement attaché au culto de ses pères, cachant sa vie dans une solitude près de Canopé, exact observateur des rites dont il prédisait lui-même la chute, et faisant sa consolation et son bonheur de la contemplation des monumens qui ne doivent pas laf survivre. Antonin, Eustathe et Sopater occupent dans la biographie d'Édésius plus de place qu'Édésius lui-même; et, saus dire où et comment mourut ce dernier, Eunape passe à la biographie de Maxime.

Rappelons au lecteur que jusqu'ici Eunape parle d'après les traditions qu'il a recueillies, mais que dès lors il a été le témoin oculaire de presque tout ce qu'il raconte, ét qu'il a comu les personnages dont il écrit l'histoire. Ainsi il dit lui-mème, au commencement de la vie de Maxime, qu'il arencouriré dans sa premièré jeuinesse Maxime déjà vieux, et il en fait un portrait

drie chonà Canope la scaeque retrace ici Eunape; Rufin, II, 26-29, la place à Canope. U faut voir Jablonski, Panitheon egypt., n, 5, et v, 4. — Sur l'influence filégale et arbitraire des moines, voyez Codefrey sur le Code de Théodose, l, vi, part. 1, p. 107.

<sup>1</sup>bid., p. 42.

détaillé; mais il ne dit point de quel pays il était. Il avait pour frère Claudien , qui vint à Alexandrie et y enseigna, et Nymphidianus, qui professa avec éclat à Smyrne. On peut conclure de ce passage que Maxime n'était pas d'Alexandrie. puisque son frère Clandien n'en était pas; et de ce que Nymphidianus enseigna à Smyrne, il ne s'ensuit pas qu'il fût de cette ville ni lui ni son frère Maxime, comme l'a voulu Valois, Socrate et Ammien Marcellin disent que Maxime était d'Éphèse 2. Il fut le maître, l'ami et le conseiller de Julien, et joua un grand rôle politique. Aussi tous les écrivains en parlent-ils, Suidas . Socrate, Sozomène, Libanius, Julien lui-même et Zosime 3. On lui attribue le poëme περί καταργών, publié par Fabricius 4, et Simplicius en cite un commentaire sur les catégories d'Aristote 5,

<sup>1</sup> Mod., p. 47. Les critiques ne sont pas d'accord sun ce Claudien. Voyez Wyttenhach, 166, 167. Reinesius, cité par M. Boissonnade, le donne pour le beau-père du poète. Claudien, 'prytanc à Smyrne avec une grande-prêtesse Nauphydin. Boissonnade, p. 387.

<sup>2</sup> Socrate, Hist. eccl., III, 1; Amm. Marc., XXIX, 1; p. 556; Valois, ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Suidas, v. Μεζιμος; Sozomene, d'après Socrate, v. 2; Libanus, Epist. 606; Julien, Epist. 15, 16, 32, 39; Zosime, 1v, 2 et 15.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bibl. greec., t. vui, p. 415; et l'édition d'Ed. Gerhard. Lipsiæ, 1820.

Simpl. , in Categ. Arist. , p. 1.

Sa vie dans Eunape est si importante, si étroitement liée à celle de Julien et à l'histoire de cette grande époque, que nous ne nous ferons pas scrupule d'en donner ici un assez long extrait, pour suppléer à la perte de l'histoire générale d'Eunape, d'où Eunape Ini-même déclare qu'il a tiré la plus grande partie de cette biographie de Maxime.

Resté seul de la famille de Constantin, Julien fut, dès son enfance, entouré d'eunuques et de surveillans dont la principale mission était de le retenir dans la foi chrétienne . Éloigné des affaires, Julien s'appliqua avec ardeur à l'étude, et Constance, selon Eunape 2, favorisa son goût par politique, aimant mieux le voir enfoncé dans des livres que pensant au trône qui lui appartenait. C'est là ce qui explique les facilités qui lui furent laissées de s'instruire : Julien en profita. Non content des livres, il visita tous les hommes distingués du siècle : il ne pouvait manquer de venir à Pergame, où enseignait le plus célèbre des philosophes d'alors, Edésius, entouré d'une école florissante dans laquelle brillaient Maxime, Chrysanthe de Sardes; Priscus de Thesprotie on de Molossie, et Ensèbe de Mindes, ville de Carie. Eunape nous a conservé les détails du séjour de Julien à Pergame, Il nous mon-

Eunape., T. 1, p. 47

tre ce jeune homme dévoré de la soif de la science. sollicitant Édésius de lui donner des soins particuliers, indépendamment de ses lecons publiques qu'il suivait assidûment, et le vieux Édésius, épuisé par l'âge, regrettant de ne pouvoir servir un zele aussi extraordinaire dans l'héritier présomptif du trône du monde. Il s'excuse de ne pouvoir plus être utile à celui qu'il appelle le fils aimable de la sagesse '. Il ne le loue pas d'avoir oublié qu'il est né prince, il l'exhorte à être plus qu'un homme 2. A son défaut, il lui recommande ses élèves; mais Maxime étant à Éphèse et Priscus en Grèce, Julien ne put s'attacher qu'à Eusèbe et à Chrysanthe, Chrysanthe n'avait qu'une âme avec Maxime 3, et était surtout remarquable par son enthousiasme religieux et ses recherches mystiques et théurgiques. Eusèbe 4, au contraire, était un penseur plus sévère, et paraît s'être distingué dans l'école d'Édésius comme dialecticien. Il se moquoit des prétendus miracles de ses collègues, et fit tous ses efforts pour détourner Julien de la route du mysticisme et de la théurgie 5. Mais Julien, au

<sup>. \*</sup> Ibid. , p. 48 , 49. Tixvov sociac insparer.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid., p. 49. Κάν τύχης των μυστηρίων, αλοχυνθήση πάντως ότι έγένου και έκλήθης ανθρωπος.

<sup>\*</sup> Ibid., p. 49. Ouopuxw. Matinw.

<sup>&</sup>lt;sup>A</sup> Wyttenbach, p. 171, pense que c'est l'Eusèbe dont Stobée nous a conservé des fragments en ionien, et que co ne peut être celui dont parle Ammien Marcellin, xiv, 72

<sup>·</sup> Hid. p. 49, 50, 51.

lieu de l'écouter, s'attacha à Chrysante : il alla même avec lui à Ephèse, où était Maxime 1, et ce fut là qu'il se forma et devint ce qu'il resta toute sa vie. Ayant entendu dire qu'il existait en Grèce un vieux prêtre d'Eleusis, il alla le visiter; et à cette occasion Eunape rapporte que c'est ce prêtre qui l'initia, lui Eunape, aux saints mystères, l'éleva au rang des Eumolpides 2, et hi prédit qu'à sa mort il deviendrait grand-prétre à son tour, malgre la loi de l'institution qui défendait que tout homme initié à d'autres mystères et étranger montât jamais sur le trône de l'hiérophante. Eunape nous apprend encore que le culte d'Eleusis était celui de Mithra, puisqu'il émploie, pour désigner le prêtre athénien, tantot le nom d'hiérophante des déesses, τωταίν θεαίν Ιεροφάντη, tantôt celui de père de l'initiation de

Ibid., p. 51.

I blod., p. 55. trūn the vo yaspowa nai ti Eugharinez tya. Malgri Capinin de M. Boissonmade (p. 26), qui a endraine Wyttenlasch, p. 181, 182, "183, nous faisons dependre two yaspowa de Byt conjune de tribit, avec tois les mutres critiques." Delanoti in en est pas de Syru comme de accupitation de la comme de accupitation de la comme de accupitation que la comme de accupitation que de financia con accupitation de financia con accupitation de se sus de remontre insulation des constructions de l'ennage, que de lui preter une construction ainsi historie que assuit celle de la phrase en question, dans l'hypothèse de M. Boissonnaide. Sur les Eusemobiles, voyez-Héychius.

Mythra, πατήρ τῆς Μιθριατικῆς τελέτῆς 1. Enfin il indique ici ce qu'il avait raconté avec étendue dans son histoire générale, savoir, que ce furent les moines de la nouvelle religion, les hommes habilles de noir, dit-il, qui livrèrent à Alaric le passage des Thermopyles, et renverserent, a l'aide de l'étranger, l'institution et les mystères d'Eleusis 2. Julien se lia intimementavec ce vieux prêtre athénien; et au retour de son expédition dans les Gaules, où Eunape assure 3 avec beaucoup d'autres historiens que Constance l'avait envoyé pour s'en défaire, et où il sut, à force de génie et de prudence, échapper à tous les piéges dressés contre sa vie et cacher son dévouement à l'ancienne religion; lorsque enfin il prit le parti d'éclater et de détruire ce qu'Eunape appelle la tyrannie de Constance 4, il fit venir de Grece ce même prêtre et lui fit part de ses desseins. Ils ne mirent dans leur secret que deux hommes, dit Eunape, Oribaze de Pergame et Evémère l'Africain 5 Parvenu à l'empire, Julien renvoya en Grece ce grand-pretre avec un

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibid., p. 52. Voyez l'excellente note de M. Boissonnade, p. 300, 301; et celle de Wyttenbach, p. 183, 184.

Mid., p. 53; Ammien Marcellin, xvi, ii; Socrate, Hist. cccl.; iii, p. 137; Sozomène, v. 3, p. 484; Zonar. Ann., xiii, 10; Zosine, iii, 1; Liban. Ordi. Parental. 17 (Fabrici. Bibl. Gr. T. vii, 14 édit.); Julien, Epist. ad Athen., p. 277; Libid., p. 53, 54. — 1 bid., p. 54.

pouvoir illimité et les forces nécessaires à la défense des temples et du culte. Il est fâcheux que, par un scrupule religieux 1, Eunape ne nous ait point dit le nom de ce prêtre. Quant à tous ces détails, ils ne sont nulle part ailleurs dans les historiens; et il en est peu qui soient plus importans dans l'histoire du bas empire, puisqu'ils éclairent la grande lutte du paganisme et du christianisme. Malheureusement nous n'avons aucun moven de contrôler le récit d'Ennape; il y règne une teinte romanesque qui sans doute n'est pas invraisemblable et peut tenir aux choses elles-mêmes, à l'imagination de Julien et à sa destinée extraordinaire; mais nous ne pouvons nous empêcher de nous rappeler l'épisode romanesque de la vie de Porphyre, raconté par Eunape et démenti par Porphyre lui-même.

Quand Julien fut arrivé à l'empire, on conçoit avec quel empresement il appela auprès de lui ses amis de Pergame et d'Ephèse. Maxime et Ghrysanthe délibérèrent ensemble sur ce qu'ils, avaient à faire. Eunape nous a conservé leur, entretien. Mon cher Maxime, lui dit Chrysantfie, nonseulement il faut rester soi, mais il faut même nous cacher. Chrysanthe, répondit Maxime, il me semble que tu oublies un peu

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sur la loi de ne pas révéler le nom de l'hiérophante, voyez Valois, *Emend.*, liv. 111, 15; et Villoisen, *Mémoires de l'Académie des inscript.*, T. XLVII, p. 338,

les principes dans lesquels nous avons été nour ris, et qui commandent au sage de ne point se décourager et trembler à la première apparence (car ils avaient fait en commun un sacrifice et consulté les dieux ); il faut écarter les apparences contraires et forcer le dieu de répondre favorablement 1. Chrysanthe resta inflexiblement attaché à ses projets de solitude. Maxime lui fit écrire par Julien; et celni-ci, sachant quelle était sur Chrysanthe l'influence de sa femme Mélite, cousine d'Eunape, lui écrivit de sa propre main une lettre où il la priait de déterminer son mari à venir le joindre. Enfin désespérant de vaincre sa résistance, il le nomma avec sa femme 2 souverain pontife de la Lydie, leur laissant le pouvoir de choisir les autres ministres du culte. Maxime et Priscus se rendirent auprès de Julien. Maxime y jouit d'une faveur illimitée : il était de tous les conseils de l'empereur et le voyait à toute heure du jour et de la nuit. Mais il parait que son pouvoir l'enorgueillit .. qu'il prit des habitudes d'élégance et de mollesse. et devint superbe et difficile. Au contraire, Priscus se conduisit avec une modération parfaite, résista à toutes les séductions. et conserva à la cour les mœurs et la simplicité

<sup>1</sup> Ibid. , p. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., p. 56, 57. Sur les souverains pontifes, avant le christianisme et sous Julien, voyez Godefroy, Code de Théodose, T. rv, p. 483.

d'un philosophe, Priscus et Maxime accompàgnèrent Julien dans son expédition contre les Perses 1; et il faut que tout ce cortége philosophique ait été en général bien hautain et bien ridicule, puisque Eunape lui-même est forcé de l'avouer. Après le désastre de l'expédition de Perse et la mort de Julien, qu'Eunape dit avoir racontées longuement dans son histoire générale 2, Jovien continua de bien traiter les favoris de son prédécesseur. Mais quand Valentinien et Valens parvinrent à l'empire, la scène changea; Maxime et Priscus furent jetés en prison. Priscus absous retourna en Grèce; mais pour Maxime, il avait soulevé trop de haines par sa conduite orgueilleuse pendant le règne de Julien, pour ne pas les retrouver ardentes et acharnées à sa perte quand le malheur fut venu. Il le supporta mieux qu'il n'avait supporté la prospérité : on le condamna à des amendes, on le vexa, on le tourmenta de toutes les manières. Eunape exagère sans doute, comme l'a remarqué Wyttenbach 3, en disant que le supplice des Perses, ή σχαφεύσιε, était peu de chose en comparaison des supplices qu'on lui infligea; mais enfin il faut que la torture ait été poussée bien loin,

<sup>1</sup> Ibid., p. 57. Ammien Marcellin dit qu'ils assistèrentà sa mort et recueillirent ses dernières paroles sur l'immortalité de l'àme, xxv, 3.

Ibid., p. 58.- T. II, p. 205, 206.

puisque Maxime demanda à sa femme un breuvage qui le délivrât de ses ennemis et de la vie. En effet, elle acheta du poison et l'apporta dans la prison de son mari; mais quand celui-ci le lui demanda, elle le prit elle-même. Eunape loue beaucoup le préfet d'Asie, Cléarque , qui fit cesser la persécution qu'éprouvait Maxime, et lui fit rendre peu à peu une partie de ses biens. Maxime revint à Constantinople, et prouva l'innocence de ses études théurgiques 2, ce qui augmenta la considération générale qu'on avait pour lui, mais ranima l'envie. Faussement impliqué dans un complot, arrêté avec ses prétendus associés, et conduit à Antioche, où était l'emperent, il réfuta devant le tribunal l'accusation portée contre lui; et il aurait été absous, sans la lâche férocité de Festus, qui s'empressă de le faire périr 3. Telle fut la fin d'un homme dont les fortunes diverses représentent merveilleusement les vicissitudes de ces temps orageux.

Sur Clearque, voyez Ammien Marcellin, xxvn, 9, et Wyttenbach, 210.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si tel est le vrai sens de la plurace d'Eunape (T. 1., p. 62; Boisson, 324;; Wyttenhe, 221), il parattrait que, Maxime aurnit eté accusé de magin. Voyez, contre la magin, les Décrets des emporeurs, d'abord de Constance, auméres 35p et 358, puis de Lucius et Valentinien, Code de Théodoze, fiv. 182, til. xvi.

<sup>1</sup> Bid., 62, 63. Sur Festus, Amm. Marc., xxix, 1, 2, 3;

Après Maxime, Eunape passe à la biographie de Priscus , dont il avait dejà eu occasion de parler dans la vie de Maxime. Priscus était réservé et, tout au contraire de Maxime, fort peu empressé à se mettre en avant. Il se distinguait par une mémoire rare et une connaissance approfondie des anciennes opinions. Il poussait l'aversion des disputes au point de renfermer le plus souvent ses propres opinions en lui-même. et de les garder comme un avare garde son trésor 2; il appelait des prodigues ceux qui manifestent à tout propos leurs sentimens; enfin il formait un véritable contraste avec tous ses condisciples de l'école d'Édésins, et avec Édésius lui-même, qui était d'une affabilité parfaite, et, ses leçons achevées, s'entretenait volontiers avec tout le monde à Pergame, même avec les plus ignorans, auprès desquels il trouvait encore le moyen de s'instruire. Priscus regardait cette facilité de mœurs comme une sorte de trahison envers la dignité philosophique 3. Son extrême réserve eut du moins l'avantage de le soustraire aux persécutions après la mort de Julien. Il vécut

Zosime, 1v, 15; Godefroy, sur le Code de Théodose, T. v1, part. 2, p. 154.

Les auteurs qui ont parlé de Priscus sont Julien, Epist. 3 ad Liban.; Libanius, Epist. 866, et selon Wyttenbach, Epist. 996 et 1019; Amm. Marc., xxv, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. 65. - <sup>1</sup> Ibid. ,p. 66.

solitaire dans les temples de la Grèce ', et y parvint à une vicillesse très-avancée; car il ne mourut qu'à quatre-vingts ans passés, tandis qu'à cette époque beaucoup d'hommes distingués se tuèrent de désespoir ou furent égorgés par les barbares '; par exemple, un nommé Proterius de Céphallénie et le peintre Hilarius de Bithynie, qui, au témoignage d'Ennape, rappelait quelque chosede la manière d'Euphanor.

Ici finit à peu près la série des philosophes, ou du moins elle est interrompue jusqu'à la biographie de Chrysanthe. L'intervalle est rempli par des rhéteurs et des médecins.

Les rhéteurs dont Eunape raconte la vic sont ceux qu'il trouva à Athènes, et sons lesquels il étudia pendant les cinq années de séjour qu'il fit dans cette ville. Le père de cette école de rhéteurs est Julien de Cappadoce, qui fleurit, et, dit Eunape, régna <sup>4</sup> à Athènes vers le temps d'Édésius. Ses disciples les plus célèbres furent Proærésius, Héphestion, Épiphanius de Syrie, Diophante l'Arabe, et Tuscianus <sup>5</sup>. La biographie de Julien renferme moins de détails sur lui-même que sur Proærésius, qui hérita de sa renommée.

<sup>1</sup> Ibid. , p. 67. - 2 Ibid. , p. 67.

<sup>3</sup> Ibid.; 67. L'incursion des Goths en Grèce est de 396.

4 Ibid., 68. ετυράννει των Αθηνών. Sur Julien, voyez la note de Wyttenbach, 250, 251.

<sup>\*</sup> Ibid., 68. Il était de Lydie. Liban., Epist. 348, 351.

Proærésius est le maître chéri d'Eunape; aussi il lui consacre un très-long chapitre, et rappelle les moindres circonstances de sa carrière de professeur, ses démêlés avec ses collègues, les obstacles qu'il eut à surmouter, enfin ses succès et la haute faveur dont il jouit à la fin de sa vie 1. Mais il n'y a rien dans tout cela de fort instructif: on peut tout au plus s'y donner le spectacle de l'état déplorable où était tombée Athènes privée de tout intérêt sérieux, réduite à assister à des jeux de bel esprit, à applaudir des exordes et des péroraisons, et des traits d'éloquence; tels que ceux qu'Eunape nous rapporte avec un enthousiasme ridicule. Quand on voit à découvert la misère d'une pareille civilisation, on est moins tenté d'accuser les invasions des barbares, et l'on ne sait en vérité ce que serait devenu le monde saus le christianisme. La philosophie seule sollicite encore et soutient l'attention de l'ami de l'humanité, parce que, dans ses aberrations mêmes, il y a encore un peu de grandeur et de vie; mais partout où elle n'est pas, le paganisme ne présente que le spectacle d'une dégradation complète et les signes d'une dissolution inévitable. Nous parcourrons donc rapidement toutes ces biographies de rhéteurs, y signalant seulement les points qui ne seront pas tout-àfait dépourvus d'intérêt. Dans la vie de Proc-

<sup>\*</sup> Ibid., 73-93. Sur Procrésius, voyez la note de Wyttenbach, 366, 367.

résius, il faut lire attentivement un passage sur le mode d'élection des professeurs de rhétorique à Athènes, et la répartition des élèves entre les différens professeurs, selon leur pays. Déjà Godefroy a tiré un assez grand parti de cet endroit dans son commentaire sur le code de Théodose . Il ne faut pas négliger non plus quelques lignes où il est question d'un jurisconsulte nommé Anatolins, né à Béryte, ville qu'Eunape a appelle la mère de la jurisprudence. Il paraît que cet Anatolius 3 jouit d'un grand crédit à la cour de l'empereur, et sut nommé préset du prétoire. Dans une tournée qu'il fit en Grèce, Anatolius vint à Athènes assister aux exercices littéraires, et il protégea phissamment Progrésius. Celui-ci, étendant de jour en jour sa réputation, fut appelé dans les Gaules par Constance Cæsar, puis envoyé à Rome, où on lui éleva une

<sup>1.</sup> Isid., p. 79. Godefroy, sur le Code de Théodose, liv xm, titre us, p. 3-747. Cresoll, ... Theatr. rhetor, s.v. 1, p. 3-96; Glermin ad Philoty, p. 5-66; voges suns [Leftvre (Neuclle Athienes, p. 4.) cité dans la note de M. Bousonnade, p. 361. Sur l'admission au titre d'étadiant, voyez Wyttenbach, ... 380.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mbid., p. 85; Bach., Hist. jur., Ltt., c. 11,45; Villoison, Acad. des inscript., T. xvvi; Wolf. sur la lettre 274 de Libanius, et Spanheim sur Julien, p. 120; Godef., Cod., Thood.; T. v1, p. 113.

Mild., 85. Voyez, sur Anatolius, Godefroy, Cod. Theodos, T. vi, part. 2, p. 338; Valois, sur Amm. Marc., p. 243; Wernsdorff, sur Himerius, p. 296.

statue d'airain de grandeur naturelle, avec cette inscription qui dit tout sur l'esprit de ces temps: Rome, reine du monde; au roi de l'éloquence 1. A la fin l'empereur le laissa retourner à Athènes, en lui conférant de hautes dignités; mais Rome ne pouvant se passer de rhéteurs, redemanda Proxrésius ou du moins un de ses disciples, et Proærésius lui envoya Eusèbe d'Alexandrie 2, homme qui était fait pour vivre à Rôme, si l'on en croit Eunape, exercé dans l'art de flatter les grands et faconné à la corruption d'une capitale; du reste sans aucun talent oratoire, comme on pouvait l'attendre d'un Égyptien; car l'Égypte, dit Ennape 3, est si folle de poésie, que le sérieux Hermes s'en est retiré. Il est aussi question dans cette vie de Procrésius d'un rhéfeur nommé Musonius 4, qui fut exclu de sa chaire sous Julien, parce qu'il avait la réputation d'être chrétien. Proærésius mourut à Athènes, où il avait acquis une grande reputation, quoiqu'il

<sup>1</sup> Ibid., p. 90; Libanius, Epist, 278 ad Maxim.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., cr. La fault le commentaire de Wyttenbach. Mossonnade ne dit rien sur cet Easche. Fabricius, Bibl. grace., T. vin, p. 410, soupconne qui c'est le sophiste dont parle Photius, cod., 134.

<sup>\*</sup> Ibid., 92. M. Boissonnade remarque très-hien qu'à ce compte l'Égypte était fort changée. Voyez Heyne, Opuscul., T. 1, p. 92.

<sup>&</sup>quot;Ibid., 92 Sur ce Musonius, voyez Wernsdorf sur Himerius, p. 472; Jons., Hist. phil., 111, 7.

n'y fût pas né : son pays était l'Arménie 1. Après la biographie de Proærésius vient celle d'Épiphanius le Syrien, un des rivaux de Procerésius 2; puis celle de Diophante l'Arabe, qui fit l'éloge funèbre de Proærésius 3; celle de Sopolis. qui essaya d'imiter le caractère du style des anciens4; celle d'Himérius de Bithynie5, qui passa quelque temps auprès de Julien, et, à la mort de l'empereur, vint à Athènes recueillir l'héritage de Proærésius; écrivain d'uh style facile » et harmonieux et qui s'élève quelquesois à la » hauteur d'Aristide 6. » Eunape accorde à peine une ou deux phrases à Parnasius 7, qui fut, anssi professeur, et ne manqua pas tout-à-fait de mérite. La biographie de Libanius est un pen plus longue; mais Eunape ayant raconté la meilleure partie de sa vie dans son histoire générale. à l'occasion du règne de Julien, n'a mis ici que des détails d'un faible intérêt. Cependant on ne peut nier qu'il ne le caractérise avec exactitude. Le vrai talent de Libanius, selon Eunape, était l'ironie 8; il avait aussi la plus grande aptitude aux affaires 9. Ou lui proposa les plus hautes dignités, qu'il refusa 10. Il était d'Antioche en Célésyrie; il avait été élevé à Athènes sous Diophante; il visita Constautinople, mais il vé-

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ibid. p. 78. – <sup>a</sup> Ibid. 93. – <sup>a</sup> Ibid. 93; voyez la note de M. Boissonn, p. 388, 389. – <sup>a</sup> Ibid. 94; liban. Epst. 881. – <sup>a</sup> Ibid. 95; wyez Wernslorf. – <sup>a</sup> Ibid. 95. – <sup>a</sup> Ibid. 95. – <sup>a</sup> Ibid. 95. – <sup>a</sup> Ibid. 99. – <sup>a</sup> Ibid. 100.

ent-et mourtt à Antioche 1. Restent deux autres biographies de rhéteurs, celle d'Acacius, né à Césarée en Palestine 2, contemporain de Libanius et auquel celui-ci dédia son traité #eaḥ vippiæ, et celle de Nymphidianus de Smyrne 3, frère du philosophe Maxime, et lui-même philosophe distingué, qui participa à la fortune de son frère sous Julien et remplié un cinploi de secrétaire à la cour impériale.

Voilà les rhéteurs dont Eunape a écrit l'histoire; les médecins sont Zénou, Magnus, Oribaze et Jonicus. Le premier est le maître de tous les autres: il était de Chypre 4, et contemporain de Julien et de Proærésius. Il paraît que Magnus était meilleur professeur que praticien : on établit pour lui une école de médecine à Alexandrie 5. Jonicus de Sardes 6 ne fut pas seulement un médecin du plus grand mérite, mais il cultiva avec soin l'art oratoire, la logique et la poésie. Il y eut aussi en Gaule à cette époque un médecin célèbre nommé Théon7; mais cèlui qui éclipsa tous les autres est Oribaze, né à Pergame 8 et élevé à Athènes, auditeur de Zénon et condisciple de Magnus 9. Il ne resta pas étranger aux mouvemens politiques de son temps.

Suidas, il était de Sardes. - ! Ibid. 104

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid., xxxxi τὸν πάντα τοῦ χρόνον. — <sup>2</sup>Ibid. 100, 101. <sup>3</sup> Ibid. 101, 102. — <sup>4</sup> Ibid. 102.

<sup>\*</sup>Ibid. 102, 103; voyez la note de M. Boissonn. 411, 412.

\*Ibid. 106, 107. — \*Ibid. 107. — \*Ibid. 103; selon

Sous le manteau de médecin, il fut le confident de Julien, et ne contribua pas peu à l'élever à l'empire"; mais après Julien, il expia sa faveur passée par la confiscation de ses biens, la proscription et l'exil chez les barbares 2. Ce fut là précisément qu'Oribaze montra toute la force de son caractère et les ressources de son talent. Des guérisons miraculeuses le rendirent si célèbre chez ces barbares, et le mirent en telle faveur auprès de leurs chefs, que les empereurs romains se lassèrent de persécuter un tel homme, et lui permirent de retourner dans sa patrie, où il fut rétabli en possession de tous ses biens 3. Il vécut heureux; il vit encore, dit Eunape, au moment où j'écris, et je souhaite qu'il vive long-temps 4. Après cette digression sur les rhéteurs et les médecins de son temps, Eunape s'avertit lui-même qu'il est temps de revenir aux philosophes.

Mais les philosophes, à cette époque, étaient plus rares que les rhéteurs, et, avant de repren-

2 Ibid. 104. - 1 Ibid. 105. - 4 Ibid. 105.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bidd, 104. C'est sinsi qu'il faut entendre la phrase suivante, maigré l'hésitation de M. Boissonnade, qui ne vouvante, maigré l'hésitation de M. Boissonnade, qu'in expedir pai qu'un modéen et un hommé de lettes se fit si fort méé de politiques isolaisei pir arive is t'u Kniepus, region verigenzes nis si vêgue, s'èt severite relevant unit d'auté d'art, d'appe, s'èt severite relevant unit familier si leulaires mésitation. Voye la lettre de Julien aux Athéniens, p. 277, si large-..., et la lettre d'Orinèae à Jailein, dans Photoise, Ced. 217.

dre une nouvelle vie à Athènes sous les auspices de Syrien et de Proclus, l'école néoplatonicienne semble épuisée et près de s'éteindre avec Épigonus ou Épigonius de Lacédémone 1, et Beronicianus de Sardes2, qui ont à peine laissé quelques traces dans l'histoire. Le seul philosophe de cet âge est Chrysanthe, auquel Eunape consacre un chapitre de quelque étendue, dicté par la reconnaissance et des sentimens particuliers. Chrysanthe était un parent d'Eunape, qui prit soin de sa première jeunesse, l'envoya étudier à Athènes, et le recut chez lui à son retour en Lydie. C'est lui qui engagea Eunape à écrire la vie de ses contemporains les plus illustres. Élève d'Édésius avec Priscus et Maxime, nous avons vu avec quelle sagesse il refusa de se mêler aux orages politiques de son temps, et ne se laissa point éblouir par l'éclat des succès passagers de Julien. Eunape confirme ici tout ce qu'il nous en avait déjà appris, par une foule de détails qui ne sont pas toujours aussi importans pour le lecteur moderne qu'ils pouvaient le paraître à là piété et à la reconnaissance d'Eunape. Nous n'extrairons de ce panégyrique assez long que les traits les plus saillans. Chrysanthe était d'une

Ibid. 120. Eunape: Envylvoc. Amm. Mare. parle d'un Épigonius, è Lycid philosophus, xiv, 7, et Valois veut que ce soit le philosophe d'Eunape.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. 120. Est-ce celui qui est cité dans la troisième lettre de Denis?

famille de sénateurs, petit-fils d'Innocentius 1, qui jouit d'une grande autorité auprès des empereurs, et écrivit plusieurs ouvrages en latin et en grec, où se montraient, au rapport d'Eunape, un jugement et une sagacité peu commune. Après avoir étudié sous Édésius toutes les doctrines antiques et parcouru le champ entier de la philosophie d'alors, il s'appliqua prrticulièrement « à cette partie de la philoso-» phie que cultivèrent Pythagore et son école. » Archytas, Apollonius de Tyane et ses adora-» teurs 2, » c'est-à-dire que Chrysanthe fut plus théologien que philosophe; et de la théologie à la théurgie, dans ce siècle, il n'y avait qu'un pass aussi nous avons déjà vu que, pour savoir s'ils devaient se rendre à l'invitation de Julien, Chrysanthe et Maxime consultèrent les prodiges. L'ambitieux Maxime s'obstinait à repousser les apparences défavorables, et voulait faire sans cesse de nouvelles expériences et comme arracher d'heureux augures. Chrysanthe, plus docile ou plus clairvoyant, se sépara de Maxime et se. refusa à toutes les sollicitations de Julien, Nommé grand-prêtre en Lydie, au lieu d'imiter le zèle outré de presque tous les autres dépositaires du pouvoir impérial, et de se faire l'instrument d'une réaction momentanée, il se garda d'opprimer les chrétiens 3, et son administration fut

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid. 108. Amm. Marc. parle d'un Innocentius, xix, 11. — <sup>2</sup> Ibid. p. 109. — <sup>3</sup> Ibid. p. 111.

si modérée, qu'on s'apercut à peine en Lydie de la restauration de l'ancienne religion. Aussi quand la révolution chrétienne reprit son cours, elle ne changea et ne déplaça presque en Lydie ni les hommes ni les choses, et tout se passa doucement et sans troubles; tandis que partout ailleurs la tempête religieuse et politique bouleversait toutes les existences. Chrysanthe était généralement admiré, et rappelait le Socrate de Platon que, des sa jeunesse, il avait pris pour modèle 2. On ne pouvait être plus simple dans ses manières, d'un commerce plus facile et d'une affabilité plus parfaite, quoiqu'il fût très-attaché à ses opinions et au culte de ses pères. Il mourut dans une vieillesse avancée, étranger aux événemens publics, et uniquement occupé du soin de sa famille3. Il supporta la pauvreté plus aisément que d'autres la fortune ; adorateur fidèle de l'ancien culte, il ne cessait de lire les anciens philosophes, et il écrivit dans sa vieillesse plus d'ouvrages que beaucoup de jeunes gens n'en ont lu 4. Malheureusement aucun de ses ouvrages n'est venu jusqu'à nous. Eunape ne donne le titre d'aucun d'eux, et il n'en est fait mention dans aucun auteur de l'antiquité.

Telles sont les vies des sophistes d'Eunape; on ne peut nier qu'elles ne renferment beaucoup de renseignemens importans pour l'histoire gé-

<sup>\*</sup> Ibid. - \* Ibid. p. 113. - \* Ibid. - \* Ibid.

nérale et l'histoire de la philosophie, et quelles n'aient l'avantage de nous familiariser avec les hommes d'une école et d'une époque trop ignorée. Ne nous récrions pas contre les superstitions d'Eunape; car elles appartiennent à son siècle, et sont communes à ses ennemis comme à ses amis. Il ne faut pas oublier non plus que son fanatisme et sa partialité historique, tout en imposant de graves précautions à la critique moderne, lui fournissent en même temps de nouvelles et utiles données. La passion des uns sert de contrôle et de contre poids à la passion des autres. Il est curieux aujourd'hui d'entendre sur ce grand débat la voix de l'un des derniers défenseurs de la cause perdue. On pardonne même à cette voix d'être amère et souvent injuste, parce qu'elle est celle d'un vaincus et la situation de cet homme du IVe siècle, de cet ami d'Oribaze et de Chrysanthe, obligé de cacher sa foi dans l'obscur asile d'une société secrète, se retirant d'un monde qu'il ne peut comprendre et qu'il abandonne aux révolutions et aux barbares, cette situation a quelque chose de touchant encore, même à la distance de quinze siècles, et répand un intérêt singulier sur ce petit livre, écrit par un prêtre et un sophiste paien d'un esprit ordinaire en l'honneur de quelques lettrés ses contemporains, restés fidèles comme lui à une religion et à une philosophie expirantes.

# PROCLUS,

#### COMMENTAIRE

# SUR LE PREMIER ALCIBIADE,

INITIA PHILOSOPHIA AC THEOLOGIA ex Platonicis fontibus dueta, sive Proclie el Olympiodori in Platonis Alcibiadem commentarii; ex coddi. manuser nune primum edidit Fried. Greuzer., Francofurti ad Mornum; pars prima 1820, pars secunda 1821.

Quorqu'ox ait, dans ces derniers temps, attaqué avec des raisons asses spécieuses l'autienticité du premier Alcibiade <sup>1</sup>, l'école platonicienne a toujours regardé ce dialogue comme appartemant à Platon et comme un de ses meilleurs ouvrages, et même comme

Voyez contre l'authentieit de l'Alchibade, Boeckh, dans l'édition de Buttmann, p. 210; Schleiermacher, Platon's Verke Einleitung zu Alchibades, T. 17; Ast, Platon's Loben und Schrifften, p. 435; et, en favour de l'authentiet de ce dialogue, Thiersch, Wien-Jarbucher, 1818, vol. 111, p. 59; Socher, Ueber Platon's Schrifften, p. 112-118; et notre Argument de l'Alcibiade, trud. française, de Platon, T. v.

celui qui sert d'introduction à tous les autres, et, pour ainsi dire, de degré pour arriver jusqu'au sanctuaire de sa philosophie. En effet, l'Alcibiade traite de la nature humaine ; or , c'est avec nous-mêmes et les facultés dont nous sommes doués que nous étudions et connaissons toutes choses. S'ignorer soi-même, c'est ignorer le seul instrument dont on puisse se servir; c'est ignorer la mesure de ses forces, par conséquent se condamner à les employer aveuglément et s'exposer à mille aberrations, La connaissance de nous-mêmes est donc la condition de toute connaissance régulière, Il y a plus; nous ne pouvous nous faire aucune idée ni de la cause première ui de la substance infinie, si nous ne nous faisons une idée claire de ce que c'est qu'une cause et une substance; et cette idée, rien ne pent d'abord nous la donner que nous-mêmes. C'est en nous, c'est dans le sentiment de notre activité volontaire et libre, et dans le sentiment de l'existence une et permanente que cette activité constitue, que nous puisons les notions de substance et de cause qu'une induction sublime, fondée sur une observation d'autant plus sure qu'elle nous est plus intime, transporte immédiatement et au monde extérieur dont elle nous révèle les forces limitées mais réelles, et à celui au-delà duquel il n'y a plus rien à chercher en fait de causé et en fait de substance, et qui est

Pesistence et l'activité éternelle et absolne. Ainsi, soit quand on entre dans le fond des choses, soit quand on s'arrête à la question préliminaire de toute sage philosophie, celle de la méthode, on reconnaît que l'étude de la nature furmaine est la préparation nécessaire à toute connaissance légitime, et que la psychologie sert de base à l'ontologie et à la théologie elle-même. Voilà ce qui peut expliquer comment M. Creuzer a donné à une édition de deux commentaires sur le premier Alcibiade le titre d'Initia philosophiæ ac theológie.

Nous ne nous occuperons ici que de la première partie de cette édition, c'est-à-dire du commentaire de Proclus. Marsile Ficin avait traduit en partie ce commentaire 1; Bentley 3, Fabricius 3 et Gessier 4 en citent quelques passigne M. Creuzer en avait donné un fragment considérable à la sinte de son éditión du chapitre de Plotin sur ha béauté 5. Enfin l'auteur de cet article le publia tout entier dans à collection complete des œuvres juedites de Proclus d'après les manuscrits de la bibliothèque royale de Paris 6. Mais heureüsement pour Proclus, présque simultané-

Venise, 1497, 1503, 1516. Lugduni, 1549.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Epist ad Mill. p. 3 sq. Oxon. — Sext. Empiric. p. 307.
<sup>4</sup> Fragmenta Orph. p. 407; ed. Hermann. p. 507.

Heidelberg, 1814, p. 77-126.

Paris , 6 vol. 1820 - 1827.

ment l'édition de Francfort, en comblant les vœux des amis de la philosophie ancienne, exprimés par l'éditeur français lui-même, vint répandre sur les pages obscures du philosophe alexandrin toutes les lumières de l'érudition allemande et d'une expérience consommée. Un peu plus avancés dans la connaissance de la philosophie grecque que nous ne l'étions à cette époque, c'est aujourd'hui pour nous une récompense suffisante de nos premiers efforts, d'avoir pu nous rencontrer, à notre début, dans la même pensée et sur la même route que M. Creuzer, et d'avoir fait nos premières armes avec un vétéran convert de gloire. Et certes nous ne croyons pas faire ici un grand acte de modestie, en cédant l'honneur de cette première journée à un pareil adversaire, et en avouant lovalement que l'édition de Paris ne vaut pas celle que nous annonçons.

M. Creuzer a eu à sa disposition dix manuscrits, trois de la biblothèque de Munich, un de Venise a, un de Hambourg 3, un du Va-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nº (35, du XV siècle; n° 307, du XVI siècle; n° 603, du XV siècle. Hardt, dans son Catalogue des manuscrits grees de la bibliothèque royale de Munich, T. rv, parle d'un manuscrit, n° 98, qui n'y est plus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Creuzer ne donne sur ce manuscrit de Venise aucun détail, ni le numéro, ni l'âge.

No C. 13, apporté à Hambourg par L. Holstenius, copié de sa main sur les manuscrits du cardinal Barberini, et collationné sur un manuscrit de Peirese.

tican 1, un de Leyde2, avec trois fragments tirés d'un manuscrit de Darmstadt 3 et de deux manuscrits du Vatican 4. Malheureusement tous ces manuscrits ensemble ne completent pas le commentaire de Proclus, qui, dans les plus étendus, ne va guère que jusqu'à la moitié de l'Alcibiade 5. De plus, tous ces manuscrits sont défectueux ; tous sont remplis de lacunes, peu considérables, il est vrai, mais très-fréquentes, surtout sur la fin ; et ceux qui ont un peu moins de lacunes que les autres ont des lecons plus vicieuses. Il semble donc que la raison et la nécessité demandaient que le texte fût constitué, non sur un seul manuscrit, mais sur la collation de tous, de sorte que les lacunes des uns étant comblées par les autres, et les mauvaises leçons de ceux-ci réparées par les meilleures de ceuxlà, la totalité des manuscrits donnât ce qu'on n'aurait ou tirer du meilleur pris isolément, savoir le vrai texte, ou le texte probable de Proclus. En effet, telle doit être une édition

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> N° 1032. C'est le plus ancien de tous les manuscrits de Proclus sur l'Alcibiade.

<sup>2</sup> Nº 24, récent.

Du XIII ou XIV siècle, dit M. Creuzer dans sa préparation au chap. de Plotin sur la beauté, p. 138.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vaticano-Palatin, N° 63. Vaticano-Ottobonien. N° 24 ε. <sup>5</sup>Ουδέν ἄρα των καλώς, καθόσου καλών, κακόν, ουδέ των αίσχρων, καθόσου αίσχρον, ἀγαθών. Οὺ φαίνεται. Bekk. p. 328.

US.

vraiment critique; et nous regrettons que M. Creuzer se soit contenté de publier les matériaux d'une édition définitive, au lieu de la faire lui-même, et que, pouvant tirer uu excellent texte de tous ses manuscrits réunis et comparés, il se soit résigné à prendre pour base celui de Leyde, qui est très-défectueux, sauf à le rectifier dans les notes par les variantes des autres manuscrits. Il en résulte qu'à moins de faire sur l'ouvrage de M. Creuzer, sur son texte et sur ses notes, précisément le travail d'un homme qui voudrait lui-même donner une édition nouvelle de ce commentaire de Proclus, on est réduit à un texte perpétuellement vicieux et qui peut induire dans toute sorte d'erreurs. M. Creuzer prétend que c'est l'usage de toute édition princeps d'être ainsi fondée sur un seul mannscrit; mais d'abord nous avons bien quelques raisons pour ne pas regarder l'édition de Francfort comme la vraie édition princeps, puisque cette édition en cite une autre; ensuite, si les premiers éditeurs ne donnent souvent qu'un seul manuscrit, c'est qu'ils n'en ont pas davantage. Enfin, on peut, à la rigueur, concevoir ce procédé quand il y a un manuscrit célèbre, supérieur à tous les autres, et par son antiquité et par la bonté de ses leçons, et dont on croit devoir reproduire jusqu'aux défauts, parce qu'ils sont extrêmement rares; ou lorsqu'il s'agit d'un auteur classique dont la diction înspire un

respect si religieux qu'on se contente de donner le texte ordinaire et de rapporter en note les lèçons diverses les plus minutieuses, sans oser se prononcer entre elles, ou du moins sans oser introduire dans le texte celles qui paraissent préférables. Mais ici nous avons affaire à un philosophe du Ve siècle, dont le style est excellent sans doute pour le temps, mais ne peut imposer à la critique aucun scrupule superstitieux. D'autre part, le manuscrit de Leyde n'est ni plus célèbre, ni plus ancien que les autres; îl est même inférieur à celui du Vatican, cars'il présente un peu moins de lacunes, ses leçons sont généralement beaucoup plus défectueuses', et, au lieu du petit nombre de secours que possède ordinairement un premier éditeur, M. Creuzer avait en sa main ce qu'un dernier éditeur se trouverait trop heureux d'avoir pu recueillir, une collation de dix manuscrits. Si M. Creuzer cherche des exemples autour de lui, il n'en trouvera pas qui le justifient : car si M. Ast 1 et M. Stallbaum, les seuls qui, dans ces derniers temps en Allemagne, avec M. Creuzer, aient publié des manuscrits grecs philosophiques, ont pris pour base de leur texte un seul manuscrit, c'est faute d'en

Dans son édition du Phèdre, Leipsig, 1810, M. Ast a publié le Commentaire inédit d'Hermias sur le Phèdre; et M. Stalbaum a publié celui d'Olympiodore sur le Philèbe, dans son édition de ce dialogue, Leipsig, 1821.

avoir plusieurs. En Italie, M. Mai peut donner la même excuse; mais quiconque a pu faire autrement n'a certainement pas manqué de le faire, et n'a pas abandonné à un futur éditeur la tâche qu'il pouvait remplir lui-même et l'honneur d'une édition critique et définitive. Nous ne citerons pas à M. Creuzer notre propre exemple pour le commentaire de Proclus sur le Parménide, où, n'ayant que les quatre manuscrits de la biblomèque royale de Paris, nous n'avons pas hésité à choisir entre les lecons de ces quatre manuscrits, et à essayer d'en tirer le meilleur texte possible. Mais nous lui proposerons un exemple qu'il ne récusera pas sans doute, celui de M. Boissonnade, qui, dans son édition princeps du commentaire de Proclus sur le Cratyle 1, a, malgré sa circonspection ordinaire, employé librement les deux manuscrits qui étaient à sa disposition, et, sans s'assujétir à aucun d'eux, les a fait concourir à l'établissement du seul texte légitime.

Au reste, nous laisserons ici de côté les discussions philologiques qui se rapporteraient plus à Féditeur ou aux éditeurs de Proclus qu'à Proclus lui même, et ne senient guere à leur place, quand il s'agit d'un ouvrage très-célebre, mais très-peu connu, et sur lequell'attente du monde ayant, depuis long-teuns excitée, a besoin

Procli Scholia in Cratylum, Leipsig, 1820.

d'être satisfaite. On veut savoir ce que renferme ce vieux monument, soit sur les idées philosophiques de Proclus et de l'école à laquelle il appartient, soit sur le système mythologique que les Alexandrins mélaient sans cesse à leurs spéculations, soit enfin sur toute l'histoire de la philosophie grecque, où il y a encore tant de lacunes, tant d'époques obscures, tant de noms et même d'écoles dont la célébrité est restée purement traditionnelle, faute de monumens qui aient traversé les âges. C'est sous ce dernier rapport que nous étudierons spécialement ce commentaire de Proclus sur l'Alcibiade, Notis rechercherons soigneusement toutes les données historiques qu'il peut contenir, toutes les lumières nouvelles qu'il peut jeter sur les systèmes philosophiques antérieurs et contemporains.

De toutes les époques de la philosophie anciennie, celle qui manque le plus de monumens positifs, est et devait être la première qui s'étend, bsqu'à Socrate; cette époque, où l'esprit grec, sortant peu à peu des liens de l'orient, et des mythes étrangers qui entourent son berceau, se cherche; pour ainsi dire lui-même, et marche à travers les routes les plus diverses, et par toute sorte de tentatives plus ou moins heurenses, à cette pureté et à cette sévérité qui le caractérise; lorsqu'il est arrivé enfin à sa véritable forme dans la seconde époque de la philosophie, sous les auspices de Platon et surtout d'Aristote. La première est un pénible enfantement de la seconde, une période de tâtonnemens dont les monuments rares et fragiles n'étaient pas de nature à traverser les siècles. En effet, c'étaient la plupart du temps des poëmes que leur auteur confiait à la mémoire de quelques amis, ou renfermait dans le secret d'un temple ou d'une école. Les Ioniens seuls se distinguent déjà par le goût de la liberté; ils aiment la publicité, font des expériences, imaginent des hypothèses, et, sans abandonner la poésie, commencent la prose. Mais la gravité dorienne s'enveloppe encore de mystères, n'écrit qu'en vers, et retient les habitudes de l'esprit sacerdotal et oriental. C'est par-là précisément que l'école pythagoricienne était chère aux Alexandrins, qui dans leur prétention de réunir la philosophie et la mythologie, la Grèce et l'Asie, devaient surtout porter leurs regards vers le système et le temps où elles n'étaient pas encore nettement séparées. Aussi est-ce à eux que l'on doit d'avoir sauvé beaucoup de fragments précieux de ces premiers âges; on les accuse même d'en avoir fait eux-mêmes, quand-ils n'en trouvaient pas, ou d'avoir arrangé, développé et systématisé à leur manière le petit nombre de sentences ou de vers échappés au naufrage. Cette accusation porte particulièrement sur une partie des poésies orphiques, et sur ces autres

poésies sacrées, attribuées à Zoroastre et nommées oracles chaldaïques, parce qu'elles ont la forme d'oracles, qu'elles passaient pour être venues originairement de l'orient, et représentaient aux Grecs ce qu'ils appelaient a sagesse étrangère. Quoi qu'il en soit, à la rigueur, de l'authenticité de ces poésies, il n'est pas moins vrai que, pures ou altérées, arrangées en partie ou même totalement controuvées. les idées fondamentales qu'elles expriment n'appartiennent point à leurs rédacteurs alexandrins, et remontent traditionnellement à la plus haute antiquité. La forme peut en être plus ou moins récente, même dans ses archaïsmes affectés, mais le fond est certainement antique. Aussi la critique moderne, qu'on n'accusera pas de complicité avec les Alexandrins, a-t-elle recueilli les moindres parcelles de ces débris curieux ; et même, à défaut de fragments nouveaux, elle a rassemblé avec le scrupule le plus minutieux toutes les variantes de quelque intéret qui pouvaient la conduire à mieux comprendre ces textes obscurs et à les bien constituer. Nous citerons donc ici tous les fragments orphiques que contient ce commentaire de Proclus."

Page 64 et 65. Le Théologien des Grecs appelle l'amour aveugle:

Nourrissant dans son cœur l'aveugle, l'indomptable amour.

Ποιμαίνων πραπίδεσσιν ανόμματον, ώχὺν Ερωτα.

Page 74. Dans Orphée, Jupiter dit à son père Kronos:

Guide notre race, illustre démon. Θρθου δ' ήμετέρην γενεήν, ἀριδείκετε δαϊμον.

Page 66. Le Théologien dit:

Le mol amour et l'intelligence funeste. Åδρὸς Ερως (φησίν) καὶ μῆτις ἀτάσθαλος.

### Et ailleurs:

Ceux auxquels s'attache ce puissant démon, il les poursuit sans cesse.

Οΐσιν επεμβεβαώς δαίμων μέγας άιεν έπ' ίχνη.

#### Et ailleurs :

L'intelligence, la première puissance productive, et le charmant amour.

Καί μήτις πρώτος γενέτωρ καί έρως πολυτερπής.

### Ailleurs encore :

Une seule puissance, un seul démon, maître souverain de toutes choses.

> Ενπράτος, εξι δαίμων γένετομέγας άρχος άπάντων. 83. Εt commo Ornhée représente Ba

Page 83. Et comme Orphée représente Bacchus sous la direction d'Apollon qui le détourne de se méler aux Titans et l'empéche d'être détrôné, de même....'

Καί μοι δοχεῖ, καθάπερ Ορφεὺς ἐφίστησι τῷ βασιλεῖ Διονύσω τὴν μονάδα τὴν Απολλωνιακὴν, ἀποτρέπουσαν αύτον της εξς τό Τετανικόν πληθος προόθου καὶ τῆς ἰξαναστάσεως τοῦ βασιλείου θρόνου καὶ φρουφοῦσκι αὐτόν Αγρανίστον ἐτη ἐνόσεις κατὰ τὰ αὐτό δη καὶ ὁ ἐκεραίτους δαίμων περιάγειν μὸν αὐτόν εἰς τὴν νοεράν περιωπὴν, ἐπέγειν, δὲ τῶν πρὸς τοὶε πολλούς συνουτῶν. Καὶ γὰρ ἀπαλογον ὁ μὲν δαίμων ἐστὶ τῷ Απόλλωνι, ὁπαδὸς ὧν αὐτοῦ, ὁ δὲ Σωκράτους λόγος τῷ Διονύσω.

Page 219-220. La loi est le conseiller de Jupiter, comme dit Orphée.

Πάρεδρος γάρ ὁ νόμος τοῦ Διός, ὧς φησιν ὁ ὀρφεύς.

Ruhnken, dans ses recherches sur les commentateurs de Platon, avait déjà trouvé ces fragments orphiques dans ce commentaire alors inédit de Proclus; des mains de Ruhnken ils passèrent dans celles d'Ernesti, puis dans celles d'Hamberger, qui les ajout à l'édition de Gesner. Hermann les a reproduits dans la sienne, pages 507-508, Fragment. Orph. inedit. Bentey, Epist. ad Mill., en avait, de son côté, cité quelques vers. De ces passages, les deux derniers, le premier et deux vers du troisième ne nous ont été conservés que par ce commentaire; les autres vers, savoir, Óplou d'Auntfayn...¹ Kai µñre...² Év xparoc...³ se rencontrent aussi

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Proclus, sur le Timée, 11° part., p. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Proclus, sur le Timée, 11° part., p. 102, 111° part., p. 156. Eusèbe, Praparat. evangel., 111, 9.

Prochis, in Timaum, in part., p. 174. Eusèbe, Praparat. evangel., iii, 9. Clem. Alex., Stromat.

dans d'autres ouvrages de Proclus, et dans plusieurs autres auteurs. Nous remarquerons seulement que la leçon te 'gym, au lieu' de tetezy, donnée par Gesner et Bentley, est ici confirmée par le manuscrit du Vatican, D., et les deux mauuscrits de Munich, A. B.; et la leçon tenglésabs, que donnent Bentley et le manuscrit de Paris, par les manuscrits C. E. de M. Creuzer.

Pour épuiser les documents orphiques que fournit le commentaire de Proclus, il faut encore faire connaître ici un fragment qui ressemble beaucoup, il est vrai, à un des fragments précédents, mais qui contient un demi-vers remarquable;

P. 233. Là est Jupiter qui voit tout et le mol Amour,

Καὶ γὰρ μπτις ἐστὶ πρῶτος γενέτωρ καὶ Ερως πολυτερπής, καὶ ὁ Ερως πρόεισιν ὰι τοῦ Διὸς καὶ συνυπέστη το  $\Delta$ ιὶ πρώτως ἐν τοῖς νοιτοῖς ἐκεῖ γὰρ ὁ Σεὐς ὁ πανόπτης ἐστὶ καὶ άξολς Ερως, ὡς Ορφούς φησιν.

L'expression Zabζ ὁ πανόπτης ne se trouve guère que là et dans le commentaire de Proclus sur le Timée, IIe part.; p. 102.

Quant aux oracles chaldaiques, voici ceux qui sont cités dans ce commentaire sur l'Alcibiade:

2. 26. Le Père a mis dans toute chose le lien enflammé de

Πᾶσι γὰρ , ὡς τὰ Δόγιά φησιν, ἐνέσπειρεν ὁ πατὴρ δεσμὸν πυριβριθῆ Ερωτος.

P. 40. Ne regardez pas les dieux que le corps ne soit purifié.

Διο καλοί θεοί παρακελεύονται μή πρότερον είς εκείνους βλέπειν, πρίν ταϊς άπο των τελετών φρκηθώμεν δυνάμεσιν,

Οὐ γὰρ χρὰ κείνους σὲ βλέπειν, πρὶν σῶμα τελεσθῆς.

Καὶ διὰ τοῦτο τὰ Λόγια προστίθησιν ὅτι τὰς ψυχὰς θελγοντες ἀεὶ τῶν τελετῶν ἀπάγουσιν.

P. 51. Là est l'unité paternelle .....

Όπου πατρική μονάς έστι, τὸ Λόγιον φησι

P. 52. Cette trinité gouverne et constitue toutes choses.

Πάντα γάρ έν τρισί τοῦσδε, φποί το Λόγων, ανδερνάταί τε καὶ ἔστι, καὶ διὰ τοῦτο καὶ τοῖς θεουργοῖς οἱ θεοὶ παρακιλεύονται διὰ τῆς τριάδος ταύτης ἐαυτοὺς τῷ θεῷ συνάπτειν.

P. 64. Il pénètre tout et unit tout.

Τοῦτον γὰρ δὰ τὸν θεὸν συνδετικὸν πάντων ἐπιθήτορα καὶ τὰ Λόγια καλεῖ.

P. 65. Il s'élança le premier de l'intelligence Revêtu de feu, et comme un feu qui unit tout.

P. 117. L'étouffoir du véritable amour.

Οὕτω γὰρ αὐτὸν ὁ ἐν τῷ Φαίδρῳ Σωκράτης ἐπωνόμασεν, ὅσπερ οἵμαι, καὶ τὰ Λόγια, πνιγμὸν Ἐρωτος ἀληθοῦς. P.138. Le dernier vétement qu'il faut dépouiller, c'est l'ambition, afin qu'étant à nu, comme disent les oracles....

Εσγατος γιτών έστιν άποδυτίος ό τῆς φιλοτιμίας, ΐνα γιμνῖτες, ώς φισει το Λόγων, γιγωνότες έαυτούς τῷ θεῷ προσιδρίσωμεν, λόγος καθαρός καὶ εἰλικρινής γενόμενας, καὶ πάντα καταλιπόντες τὰ πάθη περὶ γῆν, ὅπου περ ἐτάγθη, καὶ ταῖς βείκας ζωαζε ἐαυτούς ἔξομοιώσωντες.

P. 177. Sauvées par sa force....

Σωζόμεναι δί έῆς άλκῆς.

P. 180. Jusqu'à ce qu'étant à nu, comme disent les oracles....

... ἔως ᾶν γυμνῆτις γενομένη, κατὰ τὸ Λόγιον, αὐτοῖς συναφθῆ τοῖς ἀὐλοις εἴδεσι καὶ γωριστοῖς.

P. 245. Il faut fuir la foule des hommes qui marchent en troupeaux, nous disent les oracles...

Κάτωθεν οὖν ἀρχομένοις φευχτέον τὸ πληθος τῶν ἀνθρώπων τῶν ἀγεληθὸν ἰήντων, ῶς φησι τὸ Δόγιον, καὶ οὖτε ταῖς ζωαῖς αὐτῶν οὖτε ταῖς ἰδιότησι κοινωνητέον.

Quelques-uns de ces frágments étaient déjà connus sans doute, mais d'abord ils süggèrent ou confirment d'excellentes leçons. Le premier, pag. 26, donne πυριδρήδη, avec Patricius, Leclere et Hermann, contre περιδρήδη de Gesner; le second, page 40, ταλεθής contre "ταλεθή de Leclere. Ensuite le quatrième fragment, page 52, est out nouveau et ne se trouve ni dans Stanlet, ni dans Patricius, ni dans Leclere'. Le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Creuzer, à l'occasion de ce quatrième fragment, cite

cinquième fragment, page 64, ne semble pas non plus se trouver ailleurs, ni les sixième, septième et hujtième, pages 117, 138, 179, ni le dixième et dernier, page 245. Ainsi se montre déjà l'utilité de la publication de ce commentaire sur l'Alctifude.

Il renferme aussi plusieurs passages importans relatifs aux pythagoriciens; mais comme ce ne sont point des fragments; mais d'assez longues allusions, au lieu de citer le texte grec, il nous suffira de donner en français une idée de chacun de ces passages.

Placé entre l'Orient et la Grèce, ne pouvant résister à l'esprit nouveau qui décomposait peu à peu les mythes, et ne voulant pas non plus y céder entièrement, Pythagore eut le courage de ne pas consentir aux fables de la religion populaire qui dégradaient la vérité et faussaient l'intelligence, sans avoir celui de présenter la vérité dans sa simplicité majestueuse et de donner à la philosophie sa véritable forme. Il prit donc un moyen terme entre ces deux partis, et cessant d'être accerdotal, sans cesser d'être aristocratique, égalément éloigné de la soumission aveugle de la multitude à la foi populaire, et de l'indépendance philosophique et démocratique de l'école ionienne, Pythagore échangea les fables pour

en note un autre oracle qui, dans le manuscrit de Darmstadt, est rapporté à la marge et opposé à celui que Proclus nous a conservé. les symboles. C'était déjà un pas immense. Pythagore défendit de divulguer le fond des mystères et ce qui n'était euseigné qu'aux initiés; mais il permit de le montrer symboliquement <sup>1</sup>.

Aussi pour les Pythagoriciens tout était symbolique, le langage humain, comme la nature : certains mots servaient de signes mystiques à certaines idées. Celui de père, par exemple, avait la vertu symbolique de rappeler l'âme à son auteur. Il est certain que Platon avait gardé quelque chose de l'esprit pythagoricien; mais Proclus <sup>2</sup> subtilise, quand il prétend que Platon emploie souvent dans l'Alcibiade le nom de père et en général les appellations patronymiques dems leur intention pythagoricienne, et lui-même est. forcé d'avouer qu'appeler un homme par le nom de son père était d'ailleurs dans les habitudes homériques et dans l'esprit de la politesse grecque.

Aux yeux des pythagoriciens, la nature était un symbole d'un idéal invisible qui se révélait et parlait à l'âme par les formes mêmes de l'organisation physique. Entre toutes les formes, la figure de l'homme était éminemment symbolique: de là la science de lire le caractère dans les traits de la figure et dans toute l'habitude du corps <sup>3</sup>, propre aux pythagoriciens.

 $<sup>^4</sup>$  P. 25. Τα ἐν ἀποξόριτοις διλούμενα διὰ τών συμβόλων ἐπετή-δευ σν παὶ τὸ φαικόμενον αὐτών ώς ἐκείνων τὴν δύναμιν ἀπεινονιζόμενον παρεγύλεττον. —  $^2$  Ibid.—  $^4$  P. 9 $^4$ .

De tous les attributs de la divinité, celui qui les avait le plus frappés était cette puissance bienfaisante, qui répand partout l'ordre et l'harmonie avec le plus parfait à propos. De là le nom de Kaugét <sup>7</sup>.

Ils appelaient τόλμα l'action par laquelle un être sort de lui-même pour se mettre en rapport avec un autre et agir sur lui, la force intérieure, l'énergie qui met une nature quelconque en dehors d'elle.

Selon les pythagoriciens, toutes les vertus ne sont que des routes pour arriver à l'amour <sup>3</sup>, vérité profonde qui sépare les deux parties de la morale, l'une toute spéciale qui se compose de probité et d'exacte justice, l'autre de charfté et d'amour; vérité que le christianisme a popularisée et qu'Aristote exprime fort bien <sup>4</sup>, lorsqu'il dit que si tout le monde s'aimait il n'y aurait plus des tien ni de mien; et qu'au contraire, la justice fût-elle observée, il y aurait encore besoin du lien de l'amour.

Pythagore disait que le nombre est la plus sage de toutes les choses, et qu'ensuite ce qu'il y a de plus sage est de donner aux choses les noms qui leur conviennent. C'est dans Proclus même 5, et aussi dans lamblique, qu'il faut voir le développement de cette pensée.

<sup>1</sup> P. 221. - <sup>2</sup> P. 152. - <sup>1</sup> P. 221. - <sup>1</sup> Mor. à Nicom., viii, 1. - <sup>5</sup> 259. Ce commentaire ne cite qu'une seule fois Empédocle, et pour rappeler qu'Empédocle donnait à Dieu le nom de Σραϊρος <sup>1</sup>. Quanţ aux philosophes de l'école d'Élée, l'index de M. Creuzer porte, il est vrai, le nom de Parménide : mais in en faut pas s'y tromper; malgré l'index, il ne s'agit pas de Parmenide lui-même, mais bien du dialogue de Platon, que le passage de Proclus désigne évidemment, puisque, quelques lignes après ces mots qui ont fait illusion à M. Creuzer, δωπερ ψμᾶς ὁ Παρμενόζες ἀναδοδάσκις on lit δθεν δή Σοκκότης, ἐπὶ τόλι τοῦ διολόγου... <sup>2</sup>

Il n'y a qu'un seul philosophe ionien cité dans ce commentaire, savoir, Héracitie, dont Proclus nous conserve ici un fragment entièrement nouveau, mais d'une difficulté qui faittrop bien comprendre comment les contemporains d'Héracite lui avaient donné le nom de Exeruée. S'il paraissait tel à ses contemporains, on peut penser ce qu'il-doit nous paraître aujourd'hui, à la distance de plus de deux mille ans. On en jugera par le fragment suivant Proclus dit, à l'occasion de la démocratie et contre elle, que plus on se rapproche de l'unité, plus on est près de ce qui est virai et de ce qui est bien, et que plus on tombe dans le multiple et la multitude, plus on sécarte de la raison. Il ajoute 3: Opêsi, o'ov xai ô sécarte de la raison. Il ajoute 3: Opêsi, o'ov xai ô



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>P. 113. Voyez Sturz., Empédocl., p. 277-292.--<sup>2</sup>P. 40.

γενναΐος Ηράκλειτος ἀποσκορακίζει τὸ πλήθος ὡς ἄνρυν καὶ ἀλόγιστον" τίς γὰρ, φησὶ, νόος ἡ φρὴν δήμων αἰδοῦς ήπιόων τε καὶ διδασκάλων γρειών τε όμίλων, οὐκ εἰδότες ότι οι πολλοί κακοί, όλίγοι δε άγαθοί. Γαῦτα μέν ὁ Ηράκλειτος. Aupremier coup d'œil, ce passage est véritablement indéchiffrable ; mais il reste si peu de chose d'Héraclite, que c'est un devoir pour nous d'essayer de comprendre ce passage et de l'éclaircir. Fabricius, qui connaissait le commentaire sur l'Alcibiade par le manuscrit de Hambourg, en avait tiré cette phrase, qu'il avait insérée dans une note de son édition de Sextus Empiricus 1; mais, ne la comprenant pas, il se contenta d'en citer le commencement : Τίς γὰρ αὐτων, φησί, νόος ή φρήν, et la fin ότι οί πολλοί κακοί, όλίγοι δὲ ἀγαθοί, mettant, dans l'intervalle le signe d'une omission ou d'une lacune. Ce n'était pas une lacune qui était dans le manuscrit de Hambourg, mais une portion de phrase inintelligible. Schleiermacher, qui n'avait pas le manuscrit de Hambourg, mais seulement la citation tronquée de Fabricius, n'a pas en de peine à expliquer le commencement et la fin de la phrase 2. M. Werfer a essayé de restaurer ce passage comme il suit : Tíç yào, onoì, νόος ή φρην δήμω αίδους ήπιοτήτων τε και διδασκαλιών γρειών τε όμιλω. Quæ, inquit, mens sive sen-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> P. 397. - <sup>2</sup> Muscum des Alterth. von Buttmann., T. 1<sup>er</sup>, 3<sup>e</sup> cahier.

sas in multitudine inest verecundiæ, mansuetudinis præceptionumque et eorum quæ verè sint populo utilia. La correction n'est pas heureuse. D'abord, qui ne voit que cette locution, voos # φρήν αίδους, pour dire le sens de la pudeur, n'est pas du tout grecque? Nóo; et pphy sont absolus, et ne peuvent se rapporter à αίδοῦς, encore bien moins à ήπιστήτων et à διδασκαλιών. Ensuite pourquoi le pluriel ήπωτήτων, sinon pour rendre compte jusqu'à un certain point de ήπιδων τε? Il en est de même du pluriel διδασκαλιών. Χρειών τε όμιλω, choses utiles au peuple, se rapportant au sous-entendu πραγμάτων, et non à διδασχαλιῶν, est totalement inadmissible, sans compter que si Héraclite eût voulu dire que le peuple n'a pas le sentiment des choses qui sont utiles au peuple, il aurait répété δήμω. M. Creuzer cite la correction de Werfer sans se prononcer d'aucune manière ni fournir aucune lumière. Il se contente de remarquer que cette pensée d'Héraclite a été imitée par Euripide (Iphig. Taur. 678), et d'indiquer les variantes de ses manuscrits. Voici ces variantes : au lieu de τίς γὰρ φησί, le manuscrit de Hambourg et deux manuscrits de Munich donnent τίς γὰρ αὐτῶν, φησί; au lieu de ήπιδων, un manuscrit de Munich ήπίων; au lieu de διδασκαλιών, un manuscrit de Munich διδασχάλφ, et rien de plus. Le manuscrit de Paris donne : τίς γὰρ αὐτῶν, φησὶ,

Voyez l'édit. de Paris, T. 111, p. 115-116.

νόος ή φρήν, δήμων αίδοῦς ήπιόων τε καὶ διδασκάλω γοειών τε όμιλω, ούχ είδότες ότι..... Διδασχάλώ όμιλω est une très-bonne lecon qui peut aider à résoudre les autres difficultés. Le point fondamental que n'a pas apercu M. Werfer, est qu'il faut mettre oùz sidózes en rapport avec ce qui précède; et pour cela il faut trouver quelque verbe au pluriel : or ce verbe se présente à nous dans χρειών τε qui est peut-être là pour χρώνται, ce qui éclaircirait déjà la phrase controversée. Quelle peut être, dit Héraclite, l'intelligence ou le bon sens de pareilles gens, τίς γὰρ αὐτῶν νόος ἡ φρήν; car nous regardons encore comme un point incontestable que αὐτῶν νόος ή φρήν, que donnent les manuscrits, doit subsister et former une phrase séparée; quel peut être leur bon sens, eux qui prennent le peuple pour maître, ne voyant pas que..... διδασκάλω γρώνται όμίλω, ούχ ειδότες ότι. Reste δήμων αίδους ήπισων τε καί; mais il est probable qu'il en est du τε de ήπιώων τε comme du τε de γρειών, et qu'il est la terminaison d'un verbe passif ou moyen au présent et à la troisième personne du pluriel. C'est ce verbe qu'il faut retrouver dans αίδους ήπισων τε. Ηπισων τε est vicieux et ne peut rester. Il y a sur ce mot une variante; elle ne sert à rien, mais elle prouve que ήπιώων τε est donteux, et autorise sur ce point une correction un peu forte. Or, en fondant ήπισωντε avec αίδους, on peut obtenir αίδουνται, et si αἰδοῦνται paraît trop court pour la place matérielle des deux mots qu'il remplace, on peut y substituer aiez/vorva, en changeant δόμων en δέμων. Ainsi en résumé on lirait: τίς γὰς ἀντῶν, γκεὶ, νόος ἢ φρὰν, δῆμον αἰσχύονται καὶ διδακαλῶν χρῶνται ὑμῶν οἰκ εἰδότες ὅτι.... Insensés qui prennent garde à l'opinion du peuple et prennent pour maitre la multitude, ne voyant pas que le grand nombre ne vaut rien. Nous ne prétendons pas que cette correction ne laisse plus rien à désirer, mais nous la donnons ici comme préferable encore à celle de Werfer, et pour qu'elle fraye la route à une meilleure.

La seconde époque de la philosophie grecque, qui va depuis Socrate jusqu'aux Alexandrins, et embrasse les cinq grandes écoles des Platoniciens, des Péripatéticiens, des Épicuriens, des Stoïciens et des Sceptiques, a laissé beaucoup plus de monuments que la première, et il en devait être ainsi. En effet, c'était alors le temps où l'esprit grec, dégagé de tout élément et presque de tout contact étranger, après avoir traversé les mythes qui présidèrent et suffirent à son enfance, et les deux tendances opposées de l'empirisme ionien et de l'idéalisme dorien, les combat et les réfute l'une par l'autre, ou plutôt les combine ensemble, et, réunissant à la sévérité dorienne la liberté des Ioniens, vivifiant la première par la seconde, épurant la seconde par la première, commence dans Athènes, c'est-à-dire, non plus dans une petite ville d'une colonie obscure, mais dans la capitale même de la civilisation grecque, une philosophie véritablement grecque, une ère nouvelle qui, dans les arts de la pensée, est précisément ce qu'est celle de Phidias et de Sophocle dans les arts du dessin et de la parole. Deux hommes ont attaché leur nom à cette grande époque, deux hommes d'un génie différent mais égal; car si Platon est supérieur à Aristote pour les idées, Aristote est supérieur à Platon pour la forme. Depuis Platon, le fondement de la philosophie et toutes les bases de son développement ultérieur sont posées; depuis Aristote, la forme et la méthode de ses ouvrages est restée et restera la forme nécessaire de la philosophie, pour jamais arrachée à toute autre autorité et à tout autre guide que la raison seule, l'évidence naturelle et la puissance de la vérité, libre de toute alliance étrangère. Heureusement il était impossible que ces deux grands hommes, entourés comme ils l'étaient de toutes les ressources d'une civilisation avancée, n'élevassent point des monuments assez nombreux et assez solides pour résister au moins en partie à toutes les causes de destruction. Aussi la plupart de leurs ouvrages sont-ils arrivés jusqu'à nous; et si quelques-uns ont péri, en revanche on leur en a beaucoup attribué qui ne leur appartiennent pas. Platon et Aristote, comme auparavant Pythagore, Orphée et peut-être Homère, ont éclipsé de leur gloire celle de leurs

successeurs et imitateurs immédiats, et l'on a rapporté aux maîtres les meilleurs ouvrages sortis de leur école. Voilà pourquoi il n'est pas inutile de constater quels sont, aux différents âges de l'antiquité, les écrits que l'on a regardés comme appartenant ou n'appartenant pas à Platon ou à Aristote; et un des moyens de parvenir à ce résultat est de constater d'abord quels sont, à ces différents âges, ceux de leurs écrits qui sont mentionnés par les auteurs. Quand, par exemple, on trouve que tel ouvrage, répandu aujourd'hui sous leur nom, n'est pas cité une seule fois avant une époque assez récente, on peut tirer de ce silence, quoique avec une extrême circonspection, des inductions sur le plus ou moins d'authenticité de cet ouvrage. C'est dans cette vue que nous donnerons ici-la liste des écrits de Platon et d'Aristote. que Proclus cite dans ce commentaire sur l'Alcibiade, bien convaincus que de pareils relevés, quand ils seront nombreux, fourniront des données utiles à la critique moderne. Les dialogues de Platon que Proclus cite le plus souvent, outre l'Alcibiade, sont la République 1, le Timée 2, le Gorgias 3, le Théetète 4, le Phèdre 5, le

<sup>1</sup>P. 21, 29, 70, 74, 75, 90, 99, 110, 137, 160, 197, 216, 223, 317, — <sup>1</sup>P. 3, 26; 44, 51, 65, 72, 73, 74, 112, 134, 165, 202, 207, 247, 291, 322, — <sup>1</sup>P. 138, 220, 235, 256, 272, 289, 305, 310 323, — <sup>1</sup>P. 28, 42, 82, 170, 112, 155, 214, 228, 262 (cette citation manque dans l'index), 284. — <sup>1</sup>P. 26, 29,

Banquet 1, le Phédon 2 et les Lois 3. Le Sophiste 4, le Philèbe 5, le Politique 6, le Cratyle 7, sont moins souvent mentionnes, ainsi que le Protagoras 8, le Ménon 9, l'Apologie 10, le Charmide 11, le Lachès 12, le Théagès 13 et les Lettres 14. Voilà les seuls dialognes dont il soit ici question ; et il est à remarquer que, dans tout ce commentaire sur l'Alcibiade, jamais ce dialogue n'est appelé le premier Alcibiade, excepté dans le titre, qui évidemment n'est pas de Proclus, et que jamais il n'est parlé d'un second Alcibiade; silence bien étrange si Proclus l'eût connu ou l'eût jugé de Platon. Il est encore à remarquer que jamais non plus il n'est fait mention de la seconde inscription du dialogue: ή περὶ ἀνθρώπου φύσεως: pour la trouver, il faut descendre un siècle entier après Proclus, jusqu'à Olympiodore, sans parler de Diogène de Laerte dont l'autorité représente, il est vrai, celle des critiques où il a du puiscr.

La critique avait sans doute des arguments supérieurs, et, comme on dit, des arguments intrinsèques, pour nier l'authenticité du second Alcibiade et de la seconde inscription du premier; mais le silence absolu d'un philosophe du cinquième siècle, dans un commentaire spécial de l'Alcibiade est un argument extérieur que la critique ne peut pas non plus négliger, et que lui fournit la publication de ce commentaire, avec cette réserve toutefois que le commentaire est incomplet, et pourrait à la rigueur mais contre toute vraisemblance, contenir dans la partie perdue ce qui manque dans celle qui nous a été conservée, et qui forme déjà un vol. in-8° de 346 pages. L'autorité d'Aristote est moins souvent invoquée par Proclus que celle de Platon : les seuls ouvrages cités sont les Analytiques postérieures 1, le Traité du Ciel 2, les Morales à Nicomaque's, la Métaphysique 4, la Rhetorique; 5, et un autre ouvrage qui peut être on le Traité de l'Ame, ou les Catégories, ou les Topiques 6 : car il est à remarquer que. pour Aristote, les ouvrages ne sont jamais expressement designes, et que da été la tâche, toujours habilement remplie, du savant éditeur, de

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> P. 247, 275, 338; on ne retrouva pas dam Proclus la citation des premières Analysiques indique dans l'index de M. Creuser, Sous la page 35, — <sup>4</sup> P. 162, et peut-être aussi dans le même endroit de Politique. — <sup>4</sup> P. 221, — <sup>4</sup> P. 168, — <sup>4</sup> P. 23, — <sup>4</sup> P. 23. — <sup>4</sup> P. 23. — <sup>4</sup> P. 23.

retrouver les écrits d'Aristote auxquels se rapportent les allusions indirectes du philosophe alexandrin . Les péripatéticiens ne sont cités qu'une fois 2, ainsi que Théophraste 3. Nous ne trouvons pas non plus de renseignements importants sur les écoles inférieures, qui remplissent la seconde époque. Les épicuriens ne sont cités qu'une seule fois 4; et dans un commentaire sur un dialogue tellement empreint de stoïcisme, que M. Boëck a pu, sans invraisemblance, l'attribuer à un stoïcien, nous avons trouvé tout au plus quatre ou cinq maximes stoiques déjà connues que nous ne rapporterons pas ici, mais qui eussent mérité une mention dans l'index de M. Creuzer 5. Il ne faut pas oublier qu'il est plusieurs fois question d'Antisthènes, dont il nou sreste si peu de chose: et si la première citation 6 ne nous apprend guère que ce que nous savions déjà par Athénée, l'opinion sévère du rigide Antisthènes sur l'élégant et voluptueux Alcibiade; si la seconde se rapporte au faême sujet , la troisième citation nous conserve une phrase entière du plus célèbre de ses ouvrages, dont le nom sent

<sup>&#</sup>x27;Ar gewen haers , de dienem des red han ... Voyez p. 179, T. nt de l'édition de Paris- Cette indicatign manque dans l'index de M. Greuzer. ... P. 4.59, T. inv. ede l'édition de Paris. ... P. 376 de l'édition de Paris. ... Valit, de Paris. T. nt., p. 59, 84; 158; 170. ... P. 98, Cectuer. ... P. 114, 1564.

est venu jusqu'à nous, l'ήφακλης '. Mais l'importance historique de ce commentaire s'augmente quand on arrive à la troisième époque de la philosophie ancienne.

Comme la seconde époque de la philosophie grecque est déjà le résume et la conciliation des tentatives opposées de la première, de même la troisième n'est autre chose que l'entreprise bien autrement difficile de ramener à l'unité toutes les écoles, qui, parties du même tronc, de Platon et d'Aristote, s'étaient, dans leurs ramifications et leurs développements, tellement divisées et combattues, qu'elles ne présentaient plus, vers le premier siècle de notre ere, que le spectacle d'une langueur mortelle et d'une complète dissolution. La base exclusive d'une des écoles particulières de la seconde époque ne suffisait plus à l'esprit humain, agrandi par le combat même et l'anarchie des anciens systèmes et par ses communications nouvelles avec l'Egypte, la Perse et ce même Orient, qui avait déjà fourni à la Grèce ses premières inspirations. Le progrès des temps, trois siècles de critique, le gout de l'érudition, la diffusion des connaissances, l'état général du monde, les conquêtes d'Alexandre et de Rome, la substitution d'Alexandrie à Athènes comme capitale de la civilisation, toutes les reli-

i Voyez p. 239 du T. ir de l'édition de Paris ; ce morceau précieux n'est pas dans l'index de M. Creuzer.

gions et toutes les doctrires se rencontrant perpétuellement dans ce rendez-vous de tous les peuples, tout imposait à l'esprit grec la nécessité de s'élever à un point de vue universel, en restant fidèle à lui-même, c'est-à-dire, aux idées de Platon et à la méthode d'Aristote. La philosophie grecque à Alexandrie, au deuxième siècle de notre ère, devait être éclectique, et elle le fut. Voilà ce qui explique en partie l'intérêt qu'elle commence à exciter dans un état du monde assez peu différent de celui qui la produisit, aujourd'hui que la philosophie moderne, jeune encore mais déjà embarrassée de ses richesses, songe moins à les augmenter qu'à s'en rendre compte, et sent le besoin d'un sage éclectisme sur la double base de l'ancien spiritualisme et de l'analyse nouvelle; voilà ce qui explique aussi le zèle de quelques personnes à la tête desquelles est assurément l'illustre auteur de la Symbolique, pour tirer de l'oubli et remettre en honneur les monuments de l'école d'Alexandrie, et ce qui justifiera le soin presque minutieux avec lequel nous allons rechercher dans cette publication nouvelle de M. Creuzer les moindres documents qu'elle pourra nous fournir sur la suite des philosophes alexandrins jusqu'au siècle de Proclus.

On n'y trouve, relativement à Plotin, que trois passages <sup>1</sup> peu importants; mais on est

P. 34, 73, 133.

bien dédommagé par une assez longue citation d'Amélius , qu'il faut recueillir et ajouter au pétit nombre de fragments qui nons restent de ce disciple célèbre de Plotin. Il paraît qu'Amélius, et nous le savions déjà par Porphyre dans la vie de son maître, s'était beaucoup occupé de la question théologique qui agitait alors tous les esprits, celle des démons. Proclus nous apprend positivement que, selon Amélius, les démons n'étaient pas autre chose que les dieux eux-mêmes considérés comme répandus partout, opinion qui semble à Proclus une hérésie grave qu'il combat avec soin , s'efforçant de prouver, d'après les principes de l'orthodoxie païenne, telle que la maintenaient les Alexandrins, qu'à la rigueur les démons ne sont pas des dieux, mais des intermédiaires entre les dieux et le monde, les ministres des dieux, soit dans la nature, soit dans l'âme humaine. Porphyre n'est ici mentionné qu'une scule fois, mais avec cela de particulier qu'il est désigné sous le nom de l'Egyptien, & Avourtos, parce qu'il était de Tyr en Célésyrie, et nous ne nous rappelons pas que Porphyre soft ailleurs désigné de cette manière 2 Mais c'est relativement à Jamblique que ce commentaire de Proclus nous fournit des renseignements curioux et complètement nouveaux. En effet; si nous ne nous trompons, il résulte de

<sup>\* [</sup>P. 70. - \* P. 73; cette citation manque dans l'index.

plusicurs passages qu'Iamblique avait lui-mème composé un commentaire sur L'Alcibiade, et Proclus nous a conservé de quoi nous faire une idée juste et étendue de l'ouvrage entier. Nulle part ailleurs dans l'antiquité il n'est fait mention de ce commentaire d'Iamblique, et le même auteur qui nous révèle, la perte que nous avons faite, nous aide en même temps à la réparer. Nous indiquerons ici successivement les passages de Proclus qui peuvent servir à reconstruire en vartie le commentaire perdu d'Iamblique.

L'Alcibiade ' étant le point de départ de toute philosophie, c'est sans doute pour cela, dit Proclus, qu'Iamblique le met à la tête des dix dialogues dans lesquels, selon lui, est concentrée toute la philosophie de Platon. Mais quels sont ces dix dialogues fondamentaux, quel est leur ordre, et comment contiennent-ils tous les autres? C'est ce que nous avons explique ailleurs. M. Creuzer ne dit point où Proclus avait donné ces explications qu'il serait aujourd'hui si précieux de connaître, et nous avouons que nous ne savons pas plus que lui dans quel ouvrage de Proclus on peut les trouver. D'un autre côté, nous ne voyons, dans aucun ouvrage qui nous reste d'Iamblique, la réduction de tous les dialogues de Platon à dix et l'Alcibiade mis au premier rang. Il n'y aurait pas là pourtant de

<sup>1</sup> P. 11.

quoi faire conclure précisément l'existence d'un commentaire perdu d'Iamblique sur l'Alcibiade, si les passages suivants ne levaient tout doute à cet égard.

2º Proclus , après avoir bien fixé le but de l'Alcibiade, passe en revue les opinions les plus célèbres sur la manière de le diviser, et finit par déclarer qu'il adopte entièrement celle d'Iamblique, qui divise l'Alcibiade en trois grands points, auxquels se rapporte tout le reste. Ces trois points, le but fondamental du dialogue, savoir, la connaissance de soi-même, préalablement fixée, sont:

1º L'art de retrancher les erreurs de l'esprit qui s'opposent à la vraie connaissance de nous-

mêmes.

2º L'art de retrancher les passions qui s'opposent à la vertu, troublent la conscience et la vue distincte de nous-mêmes.

3. L'art de rentrer en soi, des élèver par tous les degrés de la conscience à la contemplation de l'essence de l'âme, et l'art de retenir et d'épurer cette confemplation.

Tont dépend de ces trois points, qui dépendent eux-mêmes du but principal; et c'est dans cette division vraiment philosophique que trourent leur plice les autres divisions tirées de l'ordre logique et de l'ordre oratoire.

P. 13.

Ce morceau, que nous avons fort abrégé, lève déjà toute difficulté, puisque lamblique est positivement cité parmi les autres commentateurs de l'Alcibiade, et qu'on nous fait connaître son opinion sur les deux points les plusimportaits pour un commentateur; le but du dialogue et ses divisions. Resterait à sayoir quelles étaient les idées d'lamblique sur les endroits les plus remarquables et les plus, controversés de l'Alcibiade; or on les trouve développées où indiquées par Proclus, à mesure que Ton avance dans l'ouveage que nous examinons.

3º Socrate appelle Alcibiade fils de Clinias; à cette occasion, Proclus ne manque pas de prêter a Platon 1 les intentions mystiques des pythagoriciens, qui se servaient des appellations patronymiques dans un but moral, et il s'appuie sur l'autorité d'Iamblique. « Cette expression » (fils de Clinias), dit il, convient merveilleuse-» ment dans un entretien où il est question de » l'amour, comme le dit le divin Jamblique; car » l'appellation patronymique indique un amour » mâle et éloigné de toute idée sensuelle; dans » un ordre supérieur, tout amour se rattache au » pere. » Cette explication d'une expression de l'Alcibiade ne pouvait guere trouver sa place que dans un commentaire spécial sur ce dialogue.

<sup>1</sup> P. 25.

4º Proclus cite encore <sup>1</sup> l'opinion d'Iamblique sur le passage célèbre de l'Alcibiade, où Socrate parle de son démon familier, et plus loin <sup>2</sup> sur la question générale des démons. Après avoir exposé les objections, il rapporte et développe, d'après lamblique et d'après Syrien, trois considérations qui, selon lui, peuvent servir à les résoudre. Ce fragment est extrêmement précieux j mais son étendue, qui d'ailleurs est un avantage de plus, nous force à le signaler seulement à l'attention des amis de la philosophie ancienne.

5° Enfin, sur une expression de Platon, Proclus nous donne d'abord 3° l'explication verbale et ensuite l'explication théologique d'Iamblique, qu'il appelle presque toujours le divin, 6 810s, parcequ'eneffété esttoujours le point de vue théologique qu'Iamblique recherche et préfère.

. Toutes ces citations, tant sur des points importants que sur d'autres qui le sont moins, établissent incontestablement que Proclus avait sous les yeux un commentaire d'Iamblique sur l'Aticbiade; qu'on pourrait presque reconstruire à l'aidre des fragments qu'il nous a conservés.

Proclus nous apprend encore qu'outre l'amblique, l'Alcibiade avait trouvé beaucoup d'autres commentateurs célèbres 4; malheureusement il ne les nomme pas.

\* P. 84.— \* P. 88.— \* P. 126. — \* Δίλων πολλών και κλεινών εξεγητών λόγοι. Ces commentateurs ne s'entendaient pas assez sur le but de l'Alcibiade 1.

Quelques uns de ces anciens commentateurs. semblables en cela à beaucoup de modernes, ne voyant dans les dialogues de Platon que ce qui est à la surface, rapportaient l'Alcibiade à la personne même d'Alcibiade, et le considéraient exclusivement sous le point de vue de l'histoire et du drame. Proclus, en deux endroits, réfute cette opinion superficielle : « La science, dit-il 3, ne considere pas ce qui est propre à un seul individu, mais ce qui est universel, et s'applique à tous les êtres. » Et plus bas : « Un point de vue » purement historique et dramatique est indigne » d'un philosophe. Ici le drame et l'histoire ne » sont pas le but, comme l'ont pensé quelques » commentateurs, mais de simples moyens qui » se rapportent au but philosophique de l'en-» semble, comme l'ont pensé nos maîtres, et » comme ailleurs nous l'avons exposé nous-» mêmes 3. » Ces maîtres doivent être Iamblique et Syrien, qu'ailleurs, comme nous l'avons dit plus haut, il cite encore, sans les séparer, sur un point important de ce dialogue; ce qui nous porterait assez à croire que Syrien aussi avait réellement commenté l'Alcibiade, ou que, du moins, c'est sous les auspices et d'après les

Ibid. Προθέσεις οι μέν άλλας, οι δε άλλας αὐτοῦ γεγράφασιν. —
 P. 7-8. — P. 18-19. Δοπερ καὶ τοῖς ήμετέροις δοκεί καθηγιμόσε καὶ ἐν άλλοις μετρίως ὑπέμυησται.

leçons de Syrien, son maître <sup>1</sup>, que Proclus avait rédigé ce commentaire, comme Marinus nou apprend que Proclus l'avait fait pour d'autres aloprend que Proclus l'avait fait pour d'autres dialogues de Platon, et entre autres pour le Timée <sup>2</sup>. Quant à l'ouvrage de Proclus, auquel Proclus lui-même nous renvoie, nous ne pouvons dire quel il est. C'est probablement un des nombreux ouvrages perdus de Proclus; car, dans tous ceux qui nous restent, nous ne rencontrons rien qui se rapporte à ce passage, et M. Creuzer, dans ses notes, ne nous fournit aucune lumière.

D'autres commentateurs n'avaient vu à l'Alcibiade qu'un but dialectique et oratoire, comme
si 3 la rhéctique et la dialectique étaient autre
chose que des moyens. D'autres enfin avaient
considéré l'Alcibiadesous le rapport religieux et
mythologique, parce qu'il y est raité du démon
de Socrate et dé la contemplation de l'essence
divine; mais '4 a connaissance de toute essence
étrangère, que cette essence appartieune aux
dieux ou qu'elle appartienne à des démons, a
pour condition préalable la connaissance de
l'essence de nous-mêmes, dans laquelle nous est
donnée d'abord toute idee d'essence. C'est donc
par-là que Platon, doft débuter, et le virai but
de l'Alcibiade est la nature humaine.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibid. Τῷ ἡμιτέρφ καθηγιμόνι. — <sup>2</sup> Marinus, Vie de Proclus, ôdit. de M. Boissonn., p. 11. — P. 8. — Ibid.

Les commentateurs ne différaient pas seulement sur le but de l'Alcibiade, ils différaient aussi sur la manière de le diviser. Proclus nous rapporte que les uns le divisaient littérairement et oratoirement d'après les catégories oratoires convenues, savoir, l'éloge, le blâme, l'exhortation, etc.: mais, dit Proclus, ces commentateurs sont à trois degrés au-dessous de la vérité 1, occupés seulement de ce qu'il y a de moins important, s'attachant aux formes et oubliant les choses. Au-dessus de ces commentateurs sont ceux qui cherchent au moins à diviser l'Alcibiade selon les lois de la dialectique, et qui le résolvent en dix syllogismes, συλλογισμοί, c'est-àdire en dix points logiques. Proclus énumère ces dix points, lone cette division comme bien supérieure à la division oratoire; mais il ne la met encore qu'au second rang , parce qu'elle n'entre pas assez profondement dans les choses et s'arrête aux formes et aux moyens. Alors il propose la division d'Iamblique en trois points essentiels, auxquels peut se rapporter la division dialectique, et lui assigne le premier rang, comme étant véritablement fondée sur la nature des choses. Nous ne pouvons nous empêcher d'exprimer de nouveau nos regrets que Prochis ne nous ait pas conserve les noms des différents commentateurs dont il expose et réfute si soi-

<sup>1</sup> P. 12 - 1P. 13.

gneusement les opinions, tant sur la division que sur le but de l'Alcibiade.

Si l'on cherche quelles lumières ce commentaire de Proclus jette sur les autres ouvrages de ce philosophe, nous ne trouvons guère que trois endroits qui aient quelque intérêt sous ce rapport. D'abord les deux endroits déjà cité : le premier, où il renvoie à un écrit dans lequel il avait dû expliquer comment en effet, d'après lamblique, tous les dialogues de Platon pouvaient se concentrer dans des dialogues fondamentaux, et quel était l'ordre véritable de ces dix dialogues ; le second, où il déclare avoir suffisamment réfuté ailleurs le point de vue historique et dramatique, Le troisième passage est une allusion i à un autre de ses écrits, dans leguel il avait montré que chaque dialogue particulier est une philosophie tout entière, et renferme quelque chose relatif au bien, quelque chose relatif à l'intelligence. quelque chose relatif à l'âme ; quelque chose relatif à la forme, et quelque chose relatif à la matière. M. Creuzer ne dit pas quel est cet écrit. et il est probable que c'est encore un des écrits perdus de Proclus.

Enfin, sur la situation du monde à cette époque et sur le christianisme, il n'y a dans tout ce commentaire qu'une seule phrase, on Proclus avoue, avec une sorte de destain amer,

y c/45 ... 4 Mg

P. 10.

que la foule déserte l'ancienne religion par pure ignorance; car nous pensons, avec le glossateur du manuscrit du Vatican 1, que c'est ainsi qu'il faut entendre cette phrase : Εν γάρ τῷ παρόντι χρόνω περί τοῦ μὴ είναι θεοὺς όμολογοῦντες οἰ πολλοὶ,

δι άνεπιστημοσύνην τουτο πεπόνθασι.

Tels sont les documens historiques que fournit ce commentaire. En résumé, il nous a donné plusieurs sentences chaldaiques qui ne sont point ailleurs; plusieurs fragments orphiques, deja connus, il est vrai, mais seulement par cet ouvrage lorsqu'il était encore inédit; une phrase nouvelle, mais fort obscure, de l'obscur Héraclite; une autre d'Antisthènes, une désignation de Porphyre assez peu commune; il appuie la réputation d'apocryphes qu'avaient déjà le second Alcibiade et la seconde inscription du premier; il nous apprend qu'il existait du temps de Proclus un commentaire d'lamblique sur l'Alcibiade, et nous en conserve un grand nombre de fragments qui suffisent pour nous mettre en possession de ce qu'il contenait de plus important; il nous revele l'existence probable d'un commentaire de Syrien, et l'existence certaine de beaucoup d'autres commentaires célèbres

P. 264. Le manuscrit du Vatican a en marge vruon, parau. Le manuscrit de Hambourg, donné à Hambourg par L. Holstenius, et copié sur celui du Vatican, porte, Christianes intelligit, probablement de la main même d'Holstenius, d'après la glose du manuscrit de Rome.

dont Proclus ne nomme pas les auteurs, mais dont il nous rapporte les principales opinions; enfin il met sur la trace de plusieurs ouvrages de Proclus qui ne sont pas arrivés jusqu'à nous. Il nous semble qu'en voilà bien assez pour justifier les travaux de M. Creuzer et les nôtres, et placer cette publication à un rang distingué parm, les diverses publications de monumens écrits de l'antiquité qui ont été.faites dans ces derniers temps '.

<sup>4</sup> Pour compléter ce tableau, peut-être faudrait-il citer discuter ici toute, les loculions nouvelles qu'ajoute aux lexiques ce nouveau monument qui appartient encore à une excellente grécité. Nous nous contierterons de signaler les principales, navoir: àculterorese, aiggépours, aérodónquie, acresiderquie, responsables, autrophéres, average, articles de la complete, acresidente, acresidente de la complete del complete de la complete de la complete del complete de la complete del la complete de l

## OLYMPIODORE,

COMMENTAIRE SUR LE PREMIER ALCIBIADE,

INITIA PHILOSOPHIA AC THEOLOGIA ex platônicis funtibus dueta, sive Procli et Olympiodori in Platonis Alcibiadem commentarii; ex codd. manuser. nunc primum edidit Fried. Creuzer. Francoliuti ad Monum. Pars prima, 1820, pars secunda, 1821.

Les ouvrages qui nous restent d'Olympiodore sont :

1º Un commentaire sur le Phédon, dont Forster, Fischer et Wyttenbach ont inséré quelques extraits dans les notes de l'édition que chacun d'eux a donnée de ce dialogue. Sainte-Croix a essayé de le faire connaître dans le Magasin Encyclopédique de Millin, tome 1°, 3° année. MM. Mustoxidi et Schinas en ont publié de nouveaux fragments dans leur αυλογή αποπασματίων δυκλότων, Venise, 1817.

2° Un commentaire sur le Gorgias, encore inédit, à l'excéption de l'Introduction d'environ une douzaine de pages, que Routh a publiée à la suite de son édition du Gorgias, d'après l'excellent manuscrit de la bibliothèque royale de Paris, n° 1822, collationné avec celui de la bibliothèque de Saint-Germain, n° 156. 3º Un écrit contre Straton le Péripatéticien, qui se trouverait à la bibliothèque royale de Munich. Catalog. codd. Biblioth. reg. Bavar., Tom. 1, pag. 528.

4º Le catalogue de la bibliothèque de Leyde fait mention d'un écrit d'Olympiodore sur l'état de l'àme, séparée du corps, pag. 135, no. 36, et pag. 396, no. 15, ainsi que d'un autre, intitulé possibilitate air vivi misor.

5° Lambécius dit qu'il y a à la bibliothèque de Vienne des Prolégomènes d'Olympiodore sur toute la Philosophie de Platon. Codd. 77, 10° 3.

6° Un. commentaire sur le Philèbe, qui se trouve dans présque toutes les bibliothèques de l'Europe, et. que M. Stalbaum a publié à la suite de son détition du Philèbe, d'après le manuscrit de Seitz, Leipzig, 1841.

7º Le catalogue des manuscrits grecs de la bibliothèque, de Paris, fait mention, sous le nº 2016, d'un commentaire d'Olympiodore sur le second Alcibiade.

8º Enfin, le commentaire sur le premier Alcibiade, dont M. Creuzer a donné l'édition que nous annonçons, et qui sert de base à cette dissertation.

L'abondance de manuscrits et de secours de tout genre que M. Creuzer a ens à sa disposition pour l'édition du commentaire de Proclus sur l'Alcibiade, contraste avec l'extrême disette de matériaux dont il apu faire usage pour celle du commentaire d'Olympiodore sur le même dialogue. En effet, le seul manuscrit qu'il ait eu cette fois est celui de Hambourg, donné à la bibliothèque de cette ville par Lucas Holstenius, et copié sur le manuscit 1106 du Vatican; encore cet unique mantiscrit est-il rempli de lacunes et très-défectueux. Cependant, n'en ayant aucun autre avec lequel il pût le collationner, M. Creuzer a dû le donner tel qu'il était, sauf à mettre en note ses corrections et ses conjectures. Cette réserve ne peut qu'être approuvée; mais il y a aussi une excessive circonspection à laisser dans le texte les moindre fautes de copiste, comme le fait quelquesois M. Greuzer'; car alors il n'y aurait pas de raison pour ne pas réduire une édition à un fac-simile. Nous avouons que de pareils scrupules nous semblent un peu superstitieux, surtout avec un écrivain tel qu'Olympiodore, et nous ne voulons pas d'autre autorité contre M. Creuzer que M. Creuzer luimême, qui, dans d'antres endroits, n'hésite pas à introduire ses corrections dans le texte lorsqu'elles sont parfaitément évidentes 2. Mais nous nous hâtons d'abandonner de pareilles remar-

Par exemple, p. 140, ὁ ξένων, et dans la note scrib.

Zένων, et encore même page, ὁ ξένων dans le texte, et dans la note scrib. ὁ Ζένων.

Comme page 87, Adultán pour Adultán. En vérité, si. L'éditeur ne laisse point duritén, pourquoi laisser é térm, et si é térm, pourquoi pas adultán?

The state of the s

ques, pour avoir le plaisir de louer sans restriction les notes savantes qui éclaircissent ou rectifient-les éndroits obscrirs ou corrompus du texte, et dont la sobriété et la concision nous paraissent un mérite de plus. Nons regrettons de ne pouvoir offirir ict à M. Creuzer-le tribiut des variantes de manuscrit de Paris, qui hu cut fourni plus d'une rectification utile; mais nous soumes pressés d'arriver à l'examen de ce qu'il peut y avoir d'important pour l'histoire de la philosophie, dans cet ouvrage d'Olymptiodore.

Olympiodore est si peu connu, que la plupart des historiens de la philosophie, même les plus estimés pour l'étendue et l'exactitude de leurs recherches, comme Tiedemann, Tennemann et Rixner, font à peine mention de son nom, et que des savants comme Fabricius et Lambecius disputent sur l'époque où il a vécu; et il n'en pouvait guère être autrement, puisqu'il y à quelques années aucun de ses ouvages n'avait vu le jour. C'est seulement depuis la publication récente de quelques-uns d'entre eux, qu'Olympiodore nous a fourni et sur lui-même et sur l'époque où il a paru des données précises et certaines. On est sur aujourd'hui qu'Olympiodore appartient air VI siècle. Fabricius ' l'avait déjà démontré contre Lambecius2, par cette

<sup>\*</sup>Bibl. gr., 1x, p. 421, ed. Harl. - 2 L. vit, p., 51

raison décisive que, dans ce commentaire, Olympiodore cite Proclus et même Damascius, qui est incontestablement' du temps de Justi-. nien. Fabricius parlait ainsi sur une première étude du manuscrit de Hambourg. Un examen approfondi de ce même manuscrit a fourni à M. Creuzer le moven de fixer avec plus de précision l'age de ce commentaire d'Olympiodore. En effet, on y lit que Platon n'avant voulu aucun salaire pour ses lecons, « ses suc-» cesseurs ont conservé cet usage, même jusqu'à » cette époque, quoiqu'il y ait déjà en beaucoup » de confiscations des biens dont les écofes » étaient dotées . » Ceci suppose deux choses, d'abord que cette phrase à été écrite au temps ou Justinien dépouillait les écoles, ensuite qu'elle a été écrite avant le temps où ce même Justinien, sous le consulat de Décius, fit fermer toutes les écoles et même l'école d'Athènes, ce qui fut le dernier coup porté à la philosophie et à la civilisation ancienne. Or, on sait positivement que le consulat de Décins est de l'année 520. On peut donc conclure avec certitude que ce commentaire sur l'Alcibiade a été écrit un peu avant cette époque, c'est-à-dire dans les premières années du VI siècle. M. Creuzer prouve encore surabondamment ce qu'avait déjà avancé Fabri-

Suidas, Δαμάσειος — Creuz, édit., p. 141. Zonaras, Annal. 27, 6, p. 63, éd. Paris. Suidas, Πρεσδείς.— Proæm., p. 15.

cius, savoir, que l'auteur du commentaire sur l'Alcibiade n'est point Olympiodore le péripatéticien, un des maîtres de Proclus, dont le commentaire aurait été interpolé postérieurement, comme le voulait Lambecius, par un autre Olympiodore, dans les endroits qui portent un caractère de platonisme. Fabricius avait déjà remarqué qu'à ce compte presque tout ce commentaire serait interpolé, et M. Creuzer fait voir qu'en voulant détacher du tissu total les fils qui paraissent empreints d'une couleur platonicienne, on déchirerait et détruirait toute la compósition. De plus, ce commentaire à la main, M. Creuzer démontre' que, loin d'être favorable à l'école péripatéticienne, Olympiodore est au contraire plus que sévère envers elle.

Après avoir fixé le siècle, d'Olympiodore, il thi été à désirer que M, Greuzer essayàt de détermitier sa patrie. C'est ce qu'il ett pu faire aisément avec une phrase de ce même commenaire; de laquelle il. résulte qu'Olympiodore était d'Alexandrie, où du moins qu'il habitait cette ville et probablement y professait, lorsqu'il écrivait ce commentaire sur l'Alcibiade. En effet, dans la vie de Platon, qui fait partie de ce commentaire, on lit qu'a un nommé Anatolius, réciatuit ci à Vulcain, gouverneur de la ville, ca sur se viers de Platon; Viens, ò Vulcain! Platon

1 Thid

18 M

» t'appelle, parodia ainsi ce vers: Viens, ò Yul-» cain! le phare t'appelle. » lci , la ville, lo phare indiquent tres-évidemment Alexandrie. Alexandrie était donc ou la patrie ou du moins le séjour d'Olympiodore.

M. Creuzer aurait pu tirer encore de ce commentaire la preuve que l'Olympiodore qui l'a composé est le même qui a composé le commentaire sur le Gorgias, mais qui le composa plus tard, après le commentaire sur l'Alcibiade. Car on lit ici 1: « Nous faisons le mal, non pas parce » que nons voulons le mal en soi, mais parce que » le mal nous paraît le bien, comme Platon le dit s'dans le Gorgias ; c'est là qu'avec l'aide de Dieu » nous comprendrons la différence de ce qu'on » veut réellement d'avec ce que l'on semble vou-»loir. » Ενθα γνωσόμεθα σύν θεω trahit un professeur qui se propose d'expliquer le Gorgias à ses élèves. La phrase suivante est encore plus positive: «Nous avons dit que ce qu'on veut et ce » qu'on semble vouloir n'est pas la même chose, » comme il sera dit dans le Gorgias. » Le futur comme il sera dit ne peut convenir à un dialogue de Platon et suppose un commentaire à faire. Et en effet, dans le commentaire inédit du Gorgias, que possède la bibliothèque royale de Paris, et que l'auteur de cet article a sous les yeux, on trouve dans plusieurs leçons, et particulièrement dans la leçon 16 , d'assez longs développements sur la différence de ce que l'homme veut et de ce qu'il semble vouloir.

-L'âge d'Olympiodore, sa patrie, ou du moins le lieu où il enseignait, et le rapport certain de ce commentaire sur l'Alcibiade au commentaire sur le Gorgias, déterminés et fixés par le moven de l'ouvrage que nous annonçons, il faut maintenant faire connaître la forme de cet ouvrage. avant d'en exposer le contenu. Le commentaire d'Olympiodore a exactement la même forme que celui de Proclus; il se compose d'une introduction sur Platon, sur sa vie, sur l'ordre et le but de ses dialogues, sur le but de l'Alciabiade et ses divisions, selon les devanciers d'Olympiodore, et selon Olympiadore lui-même. Vient ensuite un commentaire spécial et détaillé sur tous les passages de l'Alcibiate, depuis le commencement du dialogue jusqu'à la fin; car l'ouvrage d'Olympiodore est complet et embrasse tout le dialogue de Platon, tandis que celni de Proclus s'arrête à peu près à la moitié de l'Alcibiade. Comme Proclus, Olympiodore cite textuellement les morceaux qu'il se propose de commenter; et dans son commentaire il commence par les remarques les plus générales et finit par des explications verbales. La différence qui sépare ces

<sup>1</sup> Mss. 1822, fol. 280, à verso.

deux commentaires est d'abord que celui d'Olympiodore est divisé en πράξεις, ou lecons, tandis que le commentaire de Proclus est continu; cette division reproduit pour nous la forme même de l'enseignement d'Olympiodore; qui devait avoir consacré vingt-huit lecons à l'explication de l'Alcibiade, puisqu'il y a ici vingt-huit πράζεις, en y comprenant les deux dont se compose l'introduction; et il est très-probable que nous avons les lecons mêmes d'Olympiodore, rédigées par lui ou par un de ses élèves, comme l'indique le titre: Σχόλια είς.... ἀπὸ φωνής Όλυμπιοδώρου τοῦ μεγάλου φιλοσόφου. Nous pensons même que nous avons la rédaction d'Olympiodore luinieme; car jamais le nom d'Olympiodore n'y est cité, tandis que, dans le commentaire sur le Philèbe, comme nous le verrons plus tard, la désignation du nom d'Olympiodore, et la forme du commencement de chaque, paragraphe, on, etc., indique un simple résumé fait par un écolier. Le commentaire inédit sur le Gorgias a la même forme que celui dont nous rendons compte: il est divisé en leçons, et, dans l'un comme dans l'autre, le ton général est celui d'un maître, et même, dans l'ouvrage qui nous occupe, l'auteur parle une fois à la première personne, forme de style qu'une rédaction d'éleve n'ent probablement pas conservée. Une autre différence qui est encore entre le commentaire de Proclus et celui d'Olympiodore, c'est que,

dans ce dernier, chaque leçon se divise plus explicitement en deux parties, l'une générale, l'autre particulière, avec cette formule de division : ταῦτα ἔγει ή θεωρία; ce qui donne à ce commentaire la forme même d'un cahier de professeur telle qu'on ne la retrouve dans aucun autre ouvrage de la même école, de la même époque et du meme auteur. Quant au style d'Olympiodore, il ne peut entrer d'aucune manière en comparaison avec celui de Proclus. L'un est constamment sain, correct, élégant même, et tout pénétré de l'imitation des auteurs attiques; il a même · encore quelque chose de l'aisance de l'ancienne langue, sans parler du caractère mâle et élevé que lui communique souvent le génie de Proclus, tandis que le style d'Olympiodore, ne recevant aucune empreinte particulière de l'esprit de ce philosophe, est tel que le temps devait l'avoir fait, incorrect dans les constructions, déjà barbare dans les expressions, et dans l'ensemble presque sans aucune trace de mouvement et de vie. Il est vrai qu'il ne faut pas juger les cahiers d'un professeur comme un fivre destiné au public et que Ton soigne davantage; cependant il est impossible de ne pas reconnaître, dans cette manière lache et décolorée, le signe de la décrépitude générale de la langue grecque au vr siècle; on sent que le moment n'est pas loin où la langue, ainsi que la civilisation de la Grece, vont périr à la fois et faire place à un monde nouveau qui

aura son nouveau langage comme ses destinées nouvelles. Mais en général l'époque où une littérature succombé a cela de bon encore, que l'érudition qui commente, remplaçant alors en tout genre l'originalité qui produit, rassemble, à défaut de richesses qui lui soient propres, celles des âges écoulés, et conserve ainsi une foule de choses qui, plus tard, donnent un prix singulier aux monuments de ces siècles de décadence. C'est sous ce point de vue qu'il faut envisager celui que M. Creuzer vient de tirer de la poussière des bibliothèques. Assez peu intéressant comme composition originale, il a la plus grande importance comme compilation : l'histoire de la philosophie y trouvera des documents précieux sur les différents âges et les différents systèmes de la philosophie ancienne. Nous l'étudierons donc par ce côté, et nous interrogerons successivement, sur les trois époques dans lesquelles se divise toute la philosophie ancienne, ce commentaire d'Olympiodore, comme nous avons fait précédemment celui de Proclus.

Première époque. — Quoiqu'une des idées syssérantiques des Alexandrins ait été de rapprocher la civilisation grecque de celle de l'Orient et particulièrement de l'Egypte, on ne peut pourtant pas les accuser d'avoir entièrement méconnu les différences qui sé parent ces deux civilisations, et le caractère original que legénie grec imprima de Bonne heure à tout ce qu'il emprunta de l'Orient.

Sans doute il en recut tout; mais il modifia puissamment tout ce qu'il en reçut, le décomposa et le refit, et du même fond tira, à l'aide de formes nouvelles, un monde complétement nouveau, une société nouvelle, une religion nouvelle, des arts nouveaux, une philosophie nouvelle. Le caractère de cette grande révolution est en général d'avoir fait passer l'humanité du règne des sens à celui de l'esprit, de symboles clairs pour les yeux, obscurs pour la pensée, à des explications plus ou moins vraies, mais qui du moins s'adressaient à l'intelligence. Il y a dans ce commentaire d'Olympiodore plusieurs endroits qui prouvent que cette différence ne lui avait pas échappé. Dans : un passage d'autant plus intéressant, qu'à la bonté du style on pourrait sonpconner qu'il ne lui appartient pas en propre, Olympiodore, après avoir établi à la manière des Alexandrins le principe fécond de la connaissance de soimême, et fait remonter jusqu'à Platon les idées qu'il développe, rapproche la philosophie de Platon de la sagesse religieuse et politique de la Grèce, manifestée, au cas dont il s'agit, dans l'inscription du temple de Delphes, Connais-toi toi-même. Il ne s'arrête-pas là: les idées alexandrines identifiées avec celles de Platon et les idées philosophiques de Platon identifiées avec les croyances religieuses de la Grèce, il restait à identifier encore celles-ci avec les croyances étrangères, et particulièrement avec

celles de l'Égypte. Olympiodore prétend donc que les Egyptiens placaient des miroirs dans les temples en face des prêtres, pour qu'ils pussent s'y voir, c'est-à-dire se connaître eux-mêmes: il prétend que les miroirs hiératiques des Egyptiens ont le même sens au fond que l'inscription du temple d'Apollon; et l'extrême différence quant à la forme, de ce commun enseignement, la différence du miroir symbolique placé dans un obscur sanctuaire, à l'inscription en caractères populaires exposée aux regards et à l'intelligence de tous sur la façade extérieure du temple du dieu de la lumière, est pour Olympiodore une image de la profonde différence de l'esprit grec et de l'esprit égyptien. L'Égypte propose des énigmes dont le secret est réservé à quelques hommes; la Grèce s'explique clairement, elle veut et comprendre et se faire comprendre: « L'une, dit positivement Olympiodore , montre » toujours les choses à travers l'énigme du symbole, l'autre à la lumière de la parole » écrite: »

Il y a encore un autre passage où se décède un sentiment viai de l'esprit de la philosophie grecque. On sait que, d'ans Meiòlaude, l'orsque Alcibiade a l'air de s'enorgueillir de ses aèus, Socrate; en plaisantant, répond que lui aussi il a d'illustres aieux et descend de Dédale. Les cri-

<sup>5</sup> P.

tiques modernes ont vu là une allusion au métier de sculpteur, par lequel Socrate se disait de la famille de Dédale; mais les Alexandrins n'étaient pas gens à se contenter d'une raison aussi simple. Olympiodore en donne donc une plus subtile, tout-à-fait arbitraire pour l'intention qu'il prête à Socrate, mais ingénieuse et très-vraie dans ses développemens. Avant Dédale, les statues imitées de l'étranger étaient raides et massives, et avaient les pieds joints ensemble; Dédale le premier sépara les pieds des statues, voulant montrer par là, dit Olympiodore, que l'être représenté par ces statues n'était pas immobile, mais avait en lui la faculté de se mouvoir librement. De même Socrate apprit à la pensée de l'homme qu'elle n'était pas faite pour rester immobile, et qu'au lieu de se laisser imposer passivement une doctrine, c'était à elle à chercher librement la vérité. Socrate est l'auteur de cette méthode, qui, au lieu d'étouffer l'esprit sous le joug d'une doctrine vraie ou fausse, mais recue sans examen, l'accouche peu à peu et lui apprend à produire lui-même toutes les vérités. Socrate a affranchi la philosophie comme Dédale avait affranchi l'art: c'est par là, selon Olympiodore, qu'ils sont de la même famille 1.

<sup>4</sup> P. 151-152. Voyez aussi le morceau, p. 66-67, sur la flûte et la lyre. « La flûte appartient à l'Asie, à la Phrygie où elle a été inventée pour les mystères (probablement de BacMalheureusement ce commentaire est très-peu riche en fragments chaldaïques et orphiques Les Chaldèen ne sont cités qu'une seule fois ', comme ayant, des la plus haute antiquité, divisé le monde en trois règnes, les anges, les démons et les héros. Les anges se rapportent aux dieux, les héros à l'homme, les démons sont des puissances intermédiaires. C'est ainsi que l'amour est un démon, en tant que puissance intermédiaire qui unit toutes les natures. Voic pourtant un passage qui ressemble fort à des vers chaldaïques. « Soyez persuadés qu'il est une puissance supérieure qui connaît nos moindres démarches, car il est dit avec raison:

Tout est plein de Dieu; Dieu entend tout, A travers les rochers, sur la terre et dans l'homme, Quelque pensée que l'homme cache dans son âme. Hávra 9000 nhôpa, návra 81 el elviv áxoval Kai die ntrpáso vai de há város 81 el el aviso Ariper, 6, r. tráksudo vis défiresou viona. 2.

# Quant à Orphée, Olympiodore l'invoque à

chus); mais la lyre est grecque de sa nature, noble et généreuse. Marsyas, Phrygien, fut vaineu avec la flûte par Apollon, ayant une lyre et représentant la Grèce. » Voyez Hygiaus, Fabul. 165; Boettiger, Attisch. Mus., 1.

\*P. 154. — \*P. 44. Le manuscrit de Hambourg donne πόντα ἔν νώων, qui n'a pas de sens. Moser, dans l'édition de Francfort, propose de lire πένθ' οίων, que je n'entends guères ! lemauscrit de Paris porte πέντα δί εί. Μ. Creuzer soupconne que ce fragment se rapporte aux oracles sibyllins,

l'appui de Zoroastre, pour montre leur idenfité, et en général l'identité de toute la sagesantique. Mais le vers d'Orphée qu'il cite ' est un de ceux que nous a déjà donnés le commentaire de Proclus. Olympiodore cite encore le vers célèbre de Jupiter à Saturne', qui se trouve aussi dans les commentaires de Proclussur LJcibiade, le Cratyle et le Timée. Voici la dernière citation d'Orphée 'que donne Olympiodore:

La matière du ciel, des astres, de la mer, Tine opparine azi doresine azi disugeou,

vers qui ne paraît se trouver que dans ce commentaire, d'où Gessner l'a transporté dans ses fragmens orphiques. Maís Lydus de donne aussi, et avec d'autres vers importants qu'ifermann n'a pas connus ou a négligés, peut-être parce que Lydus les rapporte comme chaldarques et non comme orphiques.

Nous sommes plus heureux en sentences pythagoriciennes. Le commentaire de Proclus nous en avait déjà donné de très-belles; celles que nous offre ici Olympiodore se distinguent des autres ence qu'elles sont plus particulièrement du genre moral. Nous les parcourrons rapidement. L'amitté 5 est égalité; maxime qui rappelle

lib; viu, p. 737, éd. Gal., ét il y voit aussi quelque analogie avec un fragment orphique, p. 457, v. 20-26, éd. Hermann.

4 P. 22. Ποιμαίνων, etc. — 2 P. 15. Ο 690ν δ', etc. — 4 P. 19.

- L. Lydus, de Mens. - P. 3.

cette autre, κοινά τὰ τῶν φίλων, et qui a inspiré ce noble mot d'Aristote, φίλος άλλος ίγω, un ami est un autre moi-même !

Lespythagoriciens admiraient ceux qui avaient les premiers trouvé les nombres; car, comme ils appelaient nombres les idées, et que les idées sont dans l'intelligence, ceux qui trouverent les premiers le secret des nombres, leur paraissaient avoir découvert celui de l'intelligence. Ils admiraient aussi ceux qui les premiers avaient trouvé les noms, mais beaucoup moins; car, selon eux, les vérités des nombres sont absolues, tandis que celles des noms sont purement relatives. Les nombres sont du domaine de l'intelligence, qui est en rapport avec l'essence des choses; les noms sont seulement du domaine de l'àme, c'est-à-dire de l'intelligence tombée dans la matière, servie, mais limitée par des organes, laquelle alors n'est plus en rapport qu'avec ce qui est variable : et les noms le sont. C'est ainsi du moins que nous entendons la théorie indiquée dans la phrase d'Olympiodore 2.

Les pyttlagoriciens renvoyaient de leur institut celui qu'ils jugeaient indigne de leur société, avec tout ce qu'il possédait : ils lui élevaient un cénotaphe, le pleuraient et en parlaient comme d'un mort. Ce passage nous, aide à comprendre ce qu'ajoute Olympiodore 3, qu'une telle ému-

<sup>4</sup> P. 95. - 2 P. 132. - 1 P. 133.

lation de vertu et une telle crainte d'être juge indigne s'étaient établies dans l'association pythagoricienne, qu'un pythagoricien avant été réprimandé par son maître se donna la mort. Cependant il ne semble pas que le fondateur du pythagorisme ait été préoccupé d'aucun fanatisme moral, et qu'il ait manqué de sagesse et d'indulgence pour la faiblesse humaine; car c'est une maxime de l'école de Pythagore, qu'il est impossible de guérir la passion dans le moment de la crise, et qu'alors il faut lui accorder quelque chose 1. Olympiodore admet trois manières de se délivrer des passions 2 : celle des socratiques, celle des pythagoriciens, celle des péripatéticiens ou stoiciens qui sont ici confondus ensemble; ensuite 3, se développant davantage, il admet cinq modes de purification. Le premier consiste à chercher du secours dans les temples auprès des prêtres, ou dans les écoles sons la discipline d'un maître; le second à s'exhorter soi-même, à s'éclairer, etc.; le troisième, celui des pythagoriciens, à céder jusqu'à un certain point, à goûter un peu de la passion, a y toucher du bout du doigt, ἄχρω δαχτύλω, comme font les sages médecins qui attendent que la maladie soit mure pour l'attaquer. Le quatrième est le mode aristotélique ou stoique, savoir, le combat, comme en médecine

P. 6. - 2 P. 54 et 55. - P. 145.

le système qui agit par les contraires. Le cinquième et le plus utile est celui de l'école de Socrate, qui agit par les semblables : il n'oppose pas le contraire au contraire; il ne dit point à l'homme qui veut du bonbeur; souffre; mais il lui enseigne quel est le vrai bonbeur : ni à l'ambiticux, obéis; mais il lui enseigne en quoi consiste le vrai pouvoir : ni à celui qui aime le répos, travaille; mais quel est le repos des dieux.

Ledernier passage py thagoricien que renferme ce commentaire se rappôtte à un point que touchait déjà le commentaire de Proclus. Olympiodore dit aussi 'que les pythagoriciens appelaient sôux la dualité, comme osant la première se séparer de l'inité; et, en effet, aussitôt que la puissance éternelle et absolue se manifeste et sort d'elle-même (et c'est là le sens que Proclus donne à τόμχα), il y a uccessairement dualité: mais Olympiodore, au lieu de chercher la raison de la signification de dualité attribuée à τόμχα dans le sens primitif de ce mot, emprunte à son sens ultérieur et vulgaire une interprétation tirée des passions de l'homme, c'est-à-dire incompatible avec la divinité.

Nous ne quitterons pas la première époque de la philosophie grecque, sans constater qu'il est aussi question dans ce commentaire de Phéré-

P. 48.

cvde, comme maître de Pythagore, et comme auteur d'un livre célèbre de théologie 1. Anaxagore y est mentionné deux fois ?. Parménide y est appelé le maître de Platon, et il ne faut pas entendre par là que Platon ait recu des leçons de Parménide, ce qui est impossible, mais qu'il a beaucoup emprunté à l'école d'Elée et à Parménide; ou peut-être est-ce une allusion à l'enseignement que Platon recut d'Hermogène, disciple de Parménide 3. Zénon aussi est cité par Olympiodore, et le passage qui le regarde n'est pas sans intérêt. Olympiodore y déclare que Zénon ne se contredisait pas, comme on le croit, mais qu'il en avait l'air : l'apparence était toujours contre lui. Olympiodore se perd ici en explications plus subtiles les nues que les autres, pour prouver que ce n'était pas par cupidité que. Zénon faisait payer ses lecons; il finit pourtant par cette raison toute simple qu'après tout il n'y a pas de mal qu'un philosophe tire un salaire honnête des soins qu'il prend pour instruire les autres, comme le médecin et les autres

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> P. 164, δυ και βίδιος θεολόγες φέρεται, Diog. xt, 17. Suidas, δυρκεύδης. Ploting Enneud. 1, 9. Stire, Pherecydes, p. 29. 494. Let titre de l'ouvenge de Phérécyde était θεολογία ou θεορούς ou θεορούς ου θεορούς.

<sup>21,</sup> p. 137-138 .- 11, p. 214. Wayra is maniv.

Cest encore ainsi qu'il faut entendre la phrase de Photius, Excerpt. vit. Pythagor. ed. Bekk. p. 439 et a vi koyant ortepara naradatais dura Lipiana nat Haparisons sole kilonas.

artistes. C'est là qu'est le passage sur le principe platonicien d'enseigner gratuitement, principe qui s'était conservé jusqu'au temps d'Olympiodore, 4672 705 7070000; malgré les confiscations qui déponillaient les professeurs.

Seconde époque, — Cest sur la seconde époque, et partieulierement sur Platon, que ce commentaire nous fournit les documents les plus nouveaux. Nous avions deux biographies de Platon, l'une de Diogène de Laierte, l'autre d'Apulée, visiblement aite d'après celle de Diogène de Laierte. En voici une nouvelle qui renferme plusieus détails qui ne sont pas dans Diogène, et qui souvent présente les mêmes rhoses sous un autre aspect; il importe de signaler ici ces différences.

Diogène de Laerte fait remonter Platon jusqu'à Solon par sa mère, jusqu'à Coduris par son père. Au contraire, c\u00eduraj à Coduris par son père Ariston, fils d'Aristocke, et de Coduris par sa mère Périxtonee, qui descendait de Niclee, fils de Codrus. Mais les deux historiens s'accordent pour donner un caractère merveilleux à sa naissance et à son éducation. Ni Fun ni l'autre ne veulent que le mari de Périxionée soit le véritable père de Platon; il faut absolument que le finitome d'Apollon prenne la place d'Ariston; et quand'l'enlant divin est né, ses parens le portent sur le mont Hunete, le consacrent

P. 140.

aux divinités du lieu, et les abeilles du mont Hymète entourent son berceau et le nourrissent de leur miel. Socrate, au moment de faire la connaissance de Platon, voit en songe, assis sur son sein, un jeune cygne sans plumes qui bientôt grandit, prend des ailes, s'envole vers le ciel, et de là fait entendre une voix qui charme les dieux et les hommes. Partout des prodiges et des fables: c'était l'esprit du temps; cet esprit fit d'abord la tradition, et la tradition fit ensuite l'histoire. Les Alexandrins avaient d'ailleurs un but qui n'a point échappé aux critiques, et ce but ils ne l'eurent pas seulement pour Apollonius de Tyane, mais pour Platon. Les deuxhistoriens s'accordent aussi sur son éducation, sa jeunesse et la première partie de sa vie jusqu'à la mort de Socrate. Le premier maitre de Platon fut Denis le grammatiste; selon Olympiodore, et non pas le grammairien, comme écrit Diogène. Ariston d'Argos fut son maître de palestre. Ce fut celui-ci qui lui donna le nom de Platon, à cause de la largeur de sa poitrine et de son front. comme on le voit par ses nombreuses statues, où il est représenté avec un front et une poitrine tres-forte. D'autres veulent, ajoute Olympiodore, qu'on lui ait donné ce nom à cause du caractère large et abondant de son style, comme Théophraste, qui d'abord s'appelait Tyrtamos, fut appelé Théophraste, à cause du charme céleste de sa diction. Son maître de musique fut Dracon,

disciple de Damon, dont il fait mention dans la République, comme de Denis dans les Amans: Il s'occupa aussi de peinture, et apprit l'art de nuancer les couleurs sur lequel il dit quelque chose dans le Timée. Il ne négligea pas non plus de s'instruire auprès des poëtes tragiques, qu'alors on appelait les précepteurs de la Grèce; il les rechercha pour le caractére moral de leur pensée la majesté de leur style et les sujets héroiques de leurs pièces. Il fréquenta aussi les poètes dithyrambiques, et il y paraît par le Phèdre, où respire un esprit dithyrambique, et qui passe pour le premier dialogue qu'ait fait Platon. Il fut lié avecles deux grands poëtes comiques, Aristophane et Sophron, et apprit d'eux l'art de représenter chaque personnage avec le caractère qui lui est propre. Il aimait tellement ces deux auteurs. qu'à sa mort on trouva leurs ouvrages dans son lit. Il avait composé des poésies tragiques, lyriques et d'autres, qu'il brula lorsqu'il eut fait la connaissance de Socrate.

Jusqu'ici on voit que le récit d'Olympiodore s'accorde avec celui de Diogène; mais quand viennent les voyages de Platon, les deux historiens se divisent. Selon Olympiodore, Platon n'alla d'abord en Sicile que par occasion. Socrate mort, après avoir pris quelque temps des leçons de Cratyle, disciple d'Héraclite , Platon alla en

<sup>1</sup> Il est à remarquer qu'Olympiodore, qui ailleurs fait

Italie, où il trouva Archytas à la tête des pythagoriciens, et de là il passa en Sicile pour y étudier le phénomène de l'Etna. Ce fut pendant son séjour à Syraouse que, présenté à Denis, il eut avec lui cette conversation célèbre qu'Olympiodore et Diogène nous rapportent avec assez peu de différence. Ils s'accordent à dire qu'à la vue de la tyrannie qui opprimait la Sicile, Platon concut des projets de réforme politique, et se permit de donner au roi des conseils et de lui tenir un langage qui le firent chasser du pays. Quant au second voyage, son motif fut tout politique. A la mort de Denis, Dion, avec lequel Platon s'était lié intimement, concut des espérances qui lui firent réclamer l'assistance de son ami d'Athènes. Dion avant échoué, Platon fut accusé de haute trahison, livré à Pollys d'Ægine, qui faisait alors le commerce en Sicile, vendu par lui, conduit à Ægine, et là délivré par Anniceris de Cyrène. On voit que ce récit diffère entièrement de celui de Diogène de Laërte, qui place la vente et la captivité de Platon à son premier voyage, et fait de Pollys, non pas un marchand d'Ægine, mais un général lacédémonien, chef du parti opposé à Dion. Le motif du premier voyage. de Platon en Sicile avait été la science, celui du

de l'arménide le maître de Platon, ne dit pas même lei que Platon prit des leçons d'Hermogène, disciple de Parménide, comme le veut Diogène.

second l'espoir d'être utile aux hommes : celui du troisième ne fut pas moins noble, selon Olympiodore; ce fut l'amitié. Platon retourna en Sicile pour délivrer Dion , que Denis avait dépouillé de ses biens et mis en prison, et qu'il ne vonlait délivrer qu'à condition que Platon reviendrait en Sicile. Pour sauver son ami, Platon n'hésita pas à entreprendre ce troisième voyage. Olympiodore fait aussi mention, comme Diogene de Laerte, d'un voyage de Platon en Égypte, où il s'instruisit auprès des prêtres, et apprit la science hieratique de l'Égypte. Il voulait aller jusqu'en Perse pour visiter les mages; mais la guerre des Grees et des Perses ne lui ayant pas permis d'accomplir son dessein, il alla en Phénicie; où il rencontra des mages qui lui enseignerent tout ce qu'ils savaient; et voilà pourquoi. dans le Timée, il paraît si fort au fait de tout ce qui concerne l'art de faire des sacrifices, d'adorer et de consulter les dieux. Olympiodore ajoute que ces excursions de Platon en Egypte et en Phénicie eurent lieu avant ses voyages en Sicile, et il avone avec candeur que, dans sa relation, il aurait du les placer auparavant. C'est à une saine critique à apprécier et à réduire ce récit

An retour de tontes ces courses aventurenses, Platon se fixa. A Athènes et y fonda une cole. Ses succès furent immenses. Il attirait à ses locors, non-seulement des hommes, raisles femmes, desquelles il exigent, dit Olympiodore, qu'elles prissent des habits d'homme pour entrer dans son auditoire. Son commerce était si aimable, qu'il séduisit jusqu'à Timon le Misanthrope; et il ne faut pas croire que; dans la conviction profonde qu'il avait de la vérité de sa philosophie, il ait négligé ce qui pouvait la faire mieux accueillir: il connut parfaitement l'esprit de son temps et s'y conforma. Quoique pythagoricien pour le fond des idées, il se garda bien de convertir l'académie en une société secrète; il rejeta, dit Olympiodore, le serment solennel; les portes fermées, l'auto; épa, en un mot le principe de l'autorité sur lequel reposait l'institut de Pythagore. Il avait voué un culte à la mémoire de Socrate; mais il n'imita pas sa conduite, et s'abstint d'irriter comme lui la vanité athénienne par ses railleries, et de passer sa vie sur la place publique et dans les boutiques à attirer les jeunes gens. Ajoutez à ceci ce qu'Olympiodore rapporte ailleurs, que Platon le premier enseigna gratuitement.

On suppose bien qu'un Alexandrin, ne laissern pas Platon mourir sans quelque intrade; a sussi Olympiadore lui donne, à son lit de mort, un songe prophétique, où il se croit changé en cyane, volant d'arbre en arbre d'anvois ir apide, que les oischurs qui voultient l'attrapée; ne pouveient le faire. Il parait pourtain que l'invention du songe n'est pas alexandrine, et qu'elle romonte jusqu'au temps de Platon, puisque, au

rapport d'Olympiodore, Simmias le Socratique, dans un ouvrage qui n'est pas venn jusquia nous, en donnait cette explication: les oiseleurs sont ici les interprètes, qui tâchent de saisir la pensée des anciens, et qui, malgré tous leurs' efforts, ne peuvent atteindre celle de Platon.

Olympiodore termine par un jugement général sur les dialogues de Platon, bien supérieur à tous les jugements de Diogène de Laërte. Selon lui, nul point de vue exclusif ne donne le secret de la philosophie de Platon. Platon, comme Homère, a envisagé le monde sous toutes ses faces; c'est donc aussi sous toutes les faces qu'il faut envisager ces deux âmes, qu'Olympiodore appelle ψυχαί παναρμόνιοι, des ames en harmonies avec tout, afin de les embrasser tout entières. Il veut donc qu'on n'étudie exclusivement Platon, ni comme physicien, ni comme moraliste, ni comme théologien, mais comme tout cela à la fois. A la mort de Platon les Athéniens lui firent de magnifiques funérailles, et écrivirent sur son tombeau ces deux vers:

Apollon a donné au monde Esculape et Platon; L'un pour l'ame, l'autre pour le corps.

Nous ne croyons pas que ces vers existent ailleurs dans l'antiquité.

Quant à la philosophie de Platon, Olympiodore la croit renfermée dans quatre dialogues, savoir, le Timée, la République, le Phèdre et le Théétète, qui peuvent être considérés comme les types de tous les antres . Nous avons vu qu'Olympiodore cite souvent le Gorgias en faisant quelquefois allusion à son propre commentaire. Il est à remarquer qu'il ne cite pas même une seule fois le Philèbe, qu'il avait pourtant commenté, et qu'à l'occasion du Phédon il ne fasse aucune mention du long et savant commentaire qu'il en a laissé. Ni les Lois, ni le Laches, mi le Menon, ni le Politique, ni le Protagoras, ni les Lettres, ni le Théages, ne sont mentionnés. Les dialogues cités le plus souvent sont le Timée, le Théétete, le Sophiste, la République avec l'inscription , ή περί δικαίου ; le Charmide avec l'inscription, ή περί σοφροσύνης, l'Apologie, le Banquet, le Phèdre. Nous avons vu que Proclus ne cite jamais l'inscription de l'Alcibiade, περὶ ἀνθρώπου φύσεως; on la trouve ici, et c'est de là qu'elle sera passée dans les manuscrits de Platon, comme le conjecturent les éditeurs de Deux-Ponts et avec eux Buttmann. On trouve encore ici la distinction d'un grand et d'un petit Alctbiade, ainsi que d'un grand et d'un petit Hippias2; mais il ne faut pas oublier que nous sommes déjà au VIº siècle.

Ge commentaire nous apprend que, bien qu'appartenant à une école éclectique, Olympio-

P. 2. - P. 3.

dore a beaucoup plus étudié Platon qu'Aristote, et qu'il n'est pas même toujours juste envers ce dernier; car il le cite assez rarement, ne l'entend pas tres-profondément, et le critique avec severité. Après l'avoir appelé δαιμόνιος avec toute l'école d'Alexandrie, il donne à cette expression une interprétation mystique qui ne lui laisse plus que le sens de pénétrant et rabaisse un peu le mérite supérieur d'Aristote, Ailleurs 3 il dit : « si Aristote ou un autre philosophe purement dialecticien, έριστίχος...» Ailleurs encore il l'accuse 4 de faire de l'individu une collection, et une collection d'accidents; il lui fait une seconde fois le même reproche 5; il oppose 6 le principe de Platon qui met le bien à la tête de toutes choses, même au-dessus de l'intelligence, au principe d'Aristote, qui met l'intelligence avant tout et au-dessus de tout : différence en laquelle se manifestent le caractère éminemment scientifique de la philosophie d'Aristote et le caractère éminemment moral de celle de Platon. Mais c'est plutot une différence qu'une opposition, comme nous le verrions sans doute, si nous avions le livre perdu d'Aristote 7 où l'illustre élève avait consigné l'opinion de son maître sur le bien comme principe de toutes choses, opi-

P. 122. - P. 218. - P. 62. - P. 204. - P. 210. - P. 45. - Voyez Pexcellent écrit de M. Brandis, De perditis Aristot, libris. Bonn. 1822.

nion dont Platon ne faisait pas un mystere, mais qu'il p'avait pu développer suffisamment dans ses dialogues, à cause de leur forme négative, pen favorable à une exposition régulière, et qu'il expliquait oralement, d'une manière plus positive et plus dogmatique, à ses disciples les plus distingués, Speusippe, Héraclide, Hestiee et Aristote. A propos des livres perdus d'Aristote, Olympiodore en cite un dont Diogene de Laerte et Télès dans Stobée ? nous avaient conservé le titre; savoir, to Προτρεπτικόν. Ici, avec le titre de l'ouvrage, Olympiodore nous en rapporte une phrase entière d'un sens profond et bien digne de son auteur. De quelque manière qu'on s'y preune, dit Aristote, on n'echappe point à un système et à la philosophie; car, ou l'on croit qu'il faut rejeter tout système, ou on ne le croit pas Croit-on qu'il faut adopter un système? nous voilà nécessairement philosophes : croit-on qu'il ne fant adopter aucun système? cela même est encore un système, une philosophie qu'il faut adopter; ona donc toujours une philosophie et un système. Είτε φιλοσοφήτεον, φιλοσοφητέον, είτε μή φιλοσοφητέον. 

L'étendue des détails que nous avons tires d'Olympiodore sur Platon et sur Aristote, nous forcent de nous contenter d'indiquer seulement les autres philosophés de la seconde époque

Fiv. 22, et l'anonyme dans Ménage, v, 35. - 2 Floril. Serm., 96, ed. Gaisf., T. 111, p. 220. - 3 P. 144.

cités dans ce commentaire: ce sont les Stoiciens et Épictète , Aristippe , Archimède , Antistène , Dailleurs ces citations ont peu d'intérêt, et ne nous apprennent rien de nouveau, pas plus que les citations des autres écrivains non philosophiques, tels que Xénophon, Thuèydide, Démosthène, Eschine, Eschyle, Euripide, Hérodote, Hippocrate, isocrate, Pindare, etc., qui sont mentionnes fréquemuient, et nous nous hâtons de passer aux documens que fournit Olympiodore sur la troisieme et dernière époque de la philosophicancienne.

Troisième époque. - On pourrait s'étonner qu'Olympiodore, dans ses différens ouvrages, n'invoque pas plus souvent l'autorité du fondateur de l'école d'Alexandrie. Plotin n'est ici cité qu'une seule fois, comme dans le commentaire du Philèbe; dans celui du Gargias; que nous avons sous les yeux, il ne l'est guère plus de trois ou quatre fois, et encore d'une manière insignifiante. Pour Porphyre, il n'est pas même mentionné ici une seule fois; mais en revanche, ce commentaire nous révèle l'existence de plusieurs commentaires perdus sur le premier Alcibiade. Olympiodore confirme ce que nous savions dejà par Proclus, qu'il y avait eu un grand nombre de commentateurs de ce dialogue. Proclus ne nomme qu'Iamblique; mais Olympio-

<sup>\*</sup>P. 101 .- \* P. 136 et 140. - \* P. 191. - \* P. 28.

dore nous fournit des lumières plus précises. Il cite en effet 1, sur un point assez délicat, l'opinion de Démocrite, probablement de ce Démocrite dont Porphyre fait mention dans la vie de Plotin, ainsi que Ruhnken, dans sa Dissertation sur Longin, cap. IV. Démocrite voulait que cette expression si souvent répétée dans le dialogue de Platon, & léyeis, fût, dans un endroit, rapportée à Socrate, tandis qu'un autre interprète auquel Olympiodore donne la préférence, Damascius, la met dans la bouche d'Alcibiade. On trouve 'aussi a une citation d'Harpocration qui semble indiquer un commentaire régulier et complet. « Harpocration, dit Olympiodore, ar-» rivé en cet endroit, entre profondément dans » le sens de Platon, et prouve, par des argumens » irrésistibles, que l'amour de Socrate pour Al-» cibiade est un amour sublime et non un » amour vulgaire. » Proclus nous avait démontré incontestablement l'existence d'un commentaire perdu d'Iamblique sur le premier Alcibiade; Olympiodore cite plusieurs fois ce commentaire. quelquefois même en opposition avec celui de Proclus; les citations d'Olympiodore sont assez étendues et ajoutent des fragmens précieux et d'Iamblique à ceux que Proclus nous avait déjà conservés3. Olympiodore nous ap-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> P. 105 et 106. — <sup>2</sup> P. 48 et 49. — <sup>3</sup> Voyez la p. 110 et surtout les p. 59 et 60.

prendencore l'existence d'un commentaire d'Iamblique sur le Timée, qui a péri avec tant d'autres ouvrages de ce philosophe. Lamblique, dit-il, dans son commentaire sur le Timée, lui donne pour inscription: le gouvernement de Iupiter: δώ καὶ ὁ Ιάμβλιγος ὑπορινηματίζων τοῦ διάλογοι ἐπέγραφοι ἐξ τὸν δημαγροίκαι τοῦ Λιέε.

Tels sont les commentaires alexandrins du IIIe et du IVe siècle sur le premier Alcibiade qu'Olympiodore nous fait connaître. Il fait plus, et rétablit presque un à un les anneaux rompus de la chaîne des commentateurs qui, depuis Démocrite, contemporain de Plotin et de Porphyre, jusqu'au commencement du VI siècle, s'étaient occupés de l'Alcibiade. Un des anneaux les plus précieux, mais aussi les plus endommagés, de cette chaîne, est le commentaire de Proclus au Ve siècle; ce qui nous en reste ne va guère audelà de la première moitié du dialogue, et l'on ne savait si Proclus s'était arrêté là, ou s'il fallait mettre sur le compte du temps la perte de la dernière moitié de son commentaire. Nous sommes certains aujourd'hui que le commentaire de Proclus embrassait tout le dialogue de Platon. Olympiodore l'atteste; il l'avait sous les veux tout entier, et il cite de la moitié perdue de nombreux et importans fragmens, que M. Creuzer et moi eussions bien fait de tirer d'Olympiodore pour les ajouter à notre édition, en essayant de rétablir, ce qui n'eût pas été très-difficile, l'ordre

véritable qu'occupaient ces différens morceaux dans l'ouvrage original. Du moins nous indiquerons ici tous les passages d'Olympiodore où ces fraguens se rencontrent. Indépendamment des pages 5 et 9, où il est question de l'opinion de l'roclus sur le but de l'Adibiade, les pages 75, 91, 95, 109, 110, 126, 127, 135, 203, 204, 204, 210, 217, 222, se rapportent à la partie perque du commentaire de Proclus.

Nous ne quitterous pas Proclus sans en citer encore un fragment poétique que nous devons à cet ouvrage d'Olympiodore; c'est le vers suivant:

Les pères ont transmis aux enfans ce qu'ils ont vu.

Θασ' είδου τεκέεσσιν έφημέζαντο τοκήτς.

Or, cevers n'est ni dans les quatre hymnes depuis long-temps connus et publiés, ni dans les deux hymnes postérieurement découverts; il nous prouvedonc que Proclus avait fait d'autres hymnes, ou perdus, ou encore cachés dans quelque bibliothèque, au milieu des hymnes d'Orphée gude Callimaque. Puisque cevers démontre l'existence de poésies inconnues de Proclus, on est moins embarrassé pour savoir à qui rapporter cet autre vers d'un hymne à la lune, cité par Olympiodore sans désignation d'auteur:

En augmentant, tu augmentes tout; en diminuant, tu diminues tout.

Αύξεις αὐξομένη , μινύθουσα δε πάντα χαλέπτεις.

Ce vers ne se trouve pas dans l'hymne d'Or-

phée à la lune que nous possédons; et M. Creuzer ne craint pas de le rapporter à quelque hymn e perdu ou inédit de Proclus ou de Denis. Mais Denis n'est jamais cité par Olympiodore, tandis que celui-ci a déjà cité, comme nous venons de le voir, un vers de Proclus jusqu'ici inconnu, et qui semble lyrique; il serait donc mieux peut-être de suivre cette indication et de rapporter aussi à Proclus ce nouveau vers d'un hymne à la lune. Entre Proclus et Olympiodore, l'antiquité ne nous indiquait jusqu'ici aucun commentateur de l'Alcibiade, et tant de commentaires de différens siècles semblaient avoir épuisé les explications. Cependant Olympiodore nous apprend qu'un des élèves les plus illustres de l'école d'Athènes, Damascius, avait aussi composé un long et savant commentaire sur ce dialogue de Platon. Rien ne pouvait mettre les critiques sur la trace de cet ouvrage avant la publication de celui d'Olympiodore. Les extraits que nous a conservés Photius de la vie d'Isidore par Damascius, ne contiennent aucune allusion à un commentaire de ce dernier sur l'Alcibiade. Les fragmens ou plutôt les supplémens sur le Parménide, que nous venons de publier 1, s'ils sont de Damascius, ce qui est fort douteux, ne fournissent aucune lumière sur ce point; et le grand ouvrage

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Procl. Opera inedita, T. vi: continens sextum et septimum librum commentarii in Parmenidem, cum supplemento Damasciano. Paris, 1827.

περί άργων, récemment publié , ne nous a paru, à une lecture il est vraie assez rapide, rien offrir qui pût donner quelque soupçon à cet égard. Le commentaire d'Olympiodore est donc le seul ouvrage de l'antiquêté qui nous fasse cette révélation importante; et non-seulement il nous apprend qu'Olympiodore avait sous les yeux un commentaire perdu de Damascius sur l'Alcibiade; mais il cite perpétuellement ce commentaire, et avec tant d'étendue qu'il serait encore plus facile de reconstruire sur ces indications l'ouvrage de Damascius que celui d'Iamblique d'après les indications de Proclus et d'Olympiodore. L'Alcibiade ne soulève aucune question philosophique ou mythologique sur laquelle Olympiodore ne rapporte l'opinion de Damascius, sonvent différente de celle de Proclus, et il conclut presque toujours en faveur du premier. Et en effet, on conçoit que Damascius, riche de toutes les lumières des commentaires de Démocrite, d'Harpocration, d'Iamblique et de Proclus, avait pu éclairer jusqu'aux dernières profondeurs du dialogue de Platon, et surpasser chacun de ses devanciers en les mettant tous à contribution. C'est à regret que nous nous abstenons de citer ici les fragmens de Damascius conservés par Olympiodore, et de

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Δαμασχίου Διαδόχου ἀπορίαι απὶ λύσεις περί τῶν πρ. ἄρχων Edidit Kopp, Francf. ad Mœn. 1826.

donner par là quelque idée d'un écrivain célèbre sur lequel il n'y a pas encore une seule ligne écrite en français. Du moins nous signalons les pages 4, 5, 9, 91, 95, 105, 106, 126, 135, 203, 204, 206, 222.

On conçoit que ce commentaire d'Olympiodore, venu après tant d'autres, ne peut guiere être qu'une compilation bien faite; etcela méme, tout en retranchant du mérite personnel d'Olympiodore, ajoute infiniment pour nous à l'importance et à l'utilité de son ouvrage: car on peut le regarder comme le dernier mot de toute la philosophie d'Alexandrie sur un dialogue que la critique moderne a voulu enlever à Platon, par de bonnes raisons peut-être, mais qui cependant a été l'objet constant des méditations a des commentaires de tous les philosophes Alexandrins de siècle en siècle sans interruption, depuis le 1l' jusqu'au VI<sup>\*</sup>, depuis Thrasyle, que cite Diogène de Laërte, jusqu'à Olympiodore.

En finissant cet article, nous ne récapitulerons point les faits intéressans, les fragmens précieux, les données nouvelles de tout genre que ce commentaire d'Olympiodore ajoute à tous ceux que nous avons déja recuellis dans le commentire de Proclus. Nous nous contenterons de rappeler que, sous ce rapport, l'un n'est assurément pas moins riche et moins important que l'autre.

# OLYMPIODORE,

#### COMMENTAIRE SUR LE SECOND ALCIBIADE. \*

NOTE SUR LE MANUSCRIT GREC DE LA BIBLIOTHÈQUE ROYALE DE PARIS, N° 2016.

Lx catalogue imprimé des manuscrits grecs de la bibliothèque royale de Paris porte, au nom d'Olympiodore, sous le n° 2016, l'indication d'un commentaire inédit de ce philosophe placinicien, sur le second Alcibiade \(^1\). L'importance de cette indication est manifèste. En effet, Olympiodore représentant à peu près l'opinion de ses prédécesseurs, c'est-à-dire, de toute l'école d'A-lexandrie, s'il avait commenté le second Alcibiade, on pourrait en conclure, jusqu'à un certain point, que l'école à laquelleil appartient regardait

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> « Codex chartaceus, olim Balusianus, quo continentur s 1º Olympiodori in Platonis Alcibiadem secundum. Finis desideratur.

<sup>2</sup>º Capita quædam ascetica. Initium et auctoris-nomen desiderantur.

Is cod. sæculo XVII exaratus videtur. »

comme authentique le second Alcibiade, que la critique moderne a relégué parmi ces dialogues ingénieux, mais sans importance philosophique, écrits par des moralistes appelés socratiques, et plus tard attribués faussement à Platon. Ce serait là déià une donnée précieuse, sans parler des idées philosophiques, des détails historiques, ou même des curiosités grammaticales qu'un pareil ouvrage pourrait contenir. Il est donc aisé de comprendre l'intérêt avec lequel l'annonce du catalogue imprimé des manuscrits grecs de Paris a été accueillie et répétée par les historiens et les amis de la philosophie ancienne, entre autres par M. Creuzer, qui, dans la préface de son édition du Commentaire d'Olympiodore sur le premier Alcibiade, répète, relativement au second, l'annonce du catalogue de Paris.

Cette annonce est d'autant plus frappante, que nul autre catalogue imprimé de manuscrits gresen e parle d'un commentaire d'Olympiodore sur le second Alcibiade; et quant aux bibliothèques qui n'ont pas de catalogues imprimés, nous pouvons assurer que, dans un séjour assez long auprès de la bibliothèque ambroisienne de Milan, où M. Mai a fait de si précieuses découvertes, nos recherches nous ont convaincus qu'il n'existait aucun commentaire sur le second Alcibiade;

<sup>1</sup> Olympiodor. in Platonis Alcibiad. Francofurt. ad Monnum, 1821; præfat. p. xvii.

et un de nos amis ', ayant eu la complaisance de chercher pour nous ce manuscrit au Vatican et à la bibliothèque Barberini, n'a pas été plus heureux à Rome que nous l'avions été à Milan. Reste donc la bibliothèque de Paris, qui, sur la foi de son catalogue, passe pour posséder un ouvrage dont on ne trouve ailleurs aucune mention.

Or nous nous faisons un devoir de déclarer que le manuscrit 2016 ne contient, malgré le catalogue imprimé, aucun commentaire sur le second Alcibiade; et pour qu'il ne reste aucun doute à cet égard, nous donnerons ici une description de ce manuscrit un peu plus étendue que celle du catalogue.

Ce manuscrit est un in-4° assez grand, de 178 feuilles; l'écriture est de plusieurs mains, toutes très-modernes et très-mouvaises. Quant au contenu, on lit sur la première feuille: Codex papyreus recens quo continenter Olympiodori schocia in Platonis Alcibiadem hactenus inedita; incipiunt: Ο μιν Αριστοτίλης. ω. et en effet, à la feuille suivante, on trouve: Σχόλια εἰς τὸν Πλάτωνος Αλλιδιάδην ἀτὸ φωνῆς Ολιμπιοδόρου τοῦ μεγάλου φιλοσόρου... Ο μιν Αριστοτίλης ἀχήμενος τῆς είναιτοῦ διολογίας ²ς φησί Πάντες ἄθρωποι εἰδθωπο φέργονται

Sur le nom de théologie donné à la métaphysique d'A-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> M. Larauza, maître de conférences à l'ancienne école normale, auteur d'an savant mémoire sur la vraie route d'Annibal à travers les Alpes, mort, en 1825 à Paris, à la fleur de l'âge et du talent.

φύσει, σημείον δε ή των αισθήσεων αγάπησις έγω δε τῆς τοῦ Πλάτωνος φιλοσοφίας ἀρχόμενος φαίην ἃν τοῦτο μειζόνως ότι πάντες - άνθρωποι της Πλάτωνος σοφίας ορέγονται, γρηστόν παρ' αὐτης απαντες ἀρύσασθαι βουλόили ... Ce début est bien incontestablement celui d'un commentaire d'Olympiodore sur l'Alcibiade de Platon, mais sur le premier, non sur le second, commentaire publié en 1821 par M. Creuzer, et dont nous avons rendu compte plus haut. Ce commentaire sur le premier Alcibiade continue, dans le manuscrit 2016, jusqu'à la feuille 107. Les derniers mots du verso de la feuille 106 sont: ἐπὶ διδασκάλους αν αὐτοὺς ἐπωνόμαζον διδάσχοντας, lesquels mots correspondent à la page 159 de l'édition de M. Creuzer. La feuille 107 du manuscrit 2016 a l'air de faire suite à la feuille précédente; l'écriture en est la même; et de peur, à ce qu'il semble, qu'on put ne pas s'y tromper, en tête de la feuille on a écrit ces mots: Olympiodori scholia in Alcibiadem Platonis. Or voici la première ligne de ces prétendues scholies sur l'Alcibiade : ήρετο οὖν αὐτὸν ὁ Κέξης πῶς τοῦτο λέγεις, ὧ Σώχρατες..., ce qui est évidemment une phrase du Phédon, et la suite est un morceau du commentaire inédit d'Olympiodore sur ce dialogue; ce fragment va jusqu'à la feuille 121. Nous rapporterons les dernières lignes du verso 120 : ώσπερ γάρ τὸ ήμέτερον όμιμα πρότερον μέν φωτιζόμενον ristote par Olympiodore, voyez la note de M. Creuzer, p. 1. ύπο του ήλιακού φωτός έτερον έστι του φωτίζοντος. ώς έλλαμπόμενον, ύστερον δὲ ἐνοῦταί πως καὶ συνάπτεται καὶ οἶον ἐν καὶ ήλιοειδὲς γίνεται\* οὕτω καὶ ή ήμετέρα ψυγή κατ' άργὰς μὲν ἐλλάμπεται.... Ici, feuille 121, sans changement apparent, commence un tout autre ouvrage. Cet ouvrage ne porte aucun titre; mais le sujet en est évidemment la prière. En voici les premières lignes : ἄπαυστον ἔγων (deux mots qui se rapportent à une phrase précédente que nous n'avons pas) αν γάρ ποτε μέν εύγεσθαι δεῖ, ποτε δε μή, τους την έαυτών σαπρίαν αποδαλείν εθελοντας..... Σαπρίαν indique déjà un auteur ecclésiastique. Le reste de la page est consacré à une comparaison du feu qui amollit le fer, et de la prière qui amollit l'âme. Au verso de cette feuille il est question du feu de la grâce, τοῦ πυρὸς τῆς γάριτος, puis de notre Sauveur, ὁ σωτλρ ήμῶνς enfin, en continuant, on voit que c'est un morceau d'une homélie sur la prière, terminé par αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν. Viennent ensuite d'autres homélies περί ψαλμωδίας, περί λογισμών, περί ὑπομονῆς, jusqu'à la feuille 178, la dernière du manuscrit, terminée également par la formule ordinaire : τῷ δὲ θεῷ ἡμῶν δόξα εἰς αἰῶνας, άρ.ήν. De qui sont ces homélies? c'est ce qu'il serait aisé de vérifier ; mais il est certain que, dans tout ce manuscrit, il n'y a rien qui se rapporte au second Albiciade.

Nous avons donc cru devoir avertir ici les

amis de la philosophie ancienne de ne point se livrer à de fausses espérances, et de ne pas compter sur un commentaire inédit du second Alcibiade de Platon, au moins dans le manuscrit 2016 de la bibliothèque royale de Paris.

## OLYMPIODORE,

## COMMENTAIRE SUR LE PHILÈBE,

PLATONIS PHILEBUS. Recensuit, prolegomenis et commentariis illustravit Godovarbus Stalbaux; accesserunt Olympiodori scholia in Philebum, nunc primium edita. Lipsiæ, 1821, in-8, 300 pages.

Le commentaire d'Olympiodore sur le Philèbe, publié par M. Stalbaüm à la suite de son délition du Philèbe, se trouve dans la plupart des bibliothèques de l'Europe. Le manuscrit dont s'est servi M. Stalbaüm, est celui de la bibliothèque de Seitz, près Naumbourg, que l'éditeur déclare tenir de M. Müller, le directeur de cette bibliothèque, à l'opinion duquel il renvoie pour tout ce qui regarde ce manuscrif. Or, voici l'opinion de M. Müller; nous citerons ses propres paroles !:

Commentarius constat foliis 59, nullis πράξιοι distinctus, etincipit verbis, δτεπιρὶ ἡδονῆς ὁ σκοπὸς quaiv, et desinit, ὡς καὶ ὡν τῷ τοῦ διαλόγου σκοπῷ δυριζόμετα. Cùm verò neque scholia, neque

Motitia codd. Cizensium, 11, p. 13, 1807.

verba contextús Platonici, ut priores dialogi, nobis exhibeat, nihil quoque horum reddere et cum lectoribus communicare possumus. Disputat auctor modo in universum de rebus quæ in dialogo traduntur, atque ea quæ sibi vel aliorum philosophorum placitis videntur repugnare illustrat, componit, et dubia, quæ putantur, argumentis vel è natura rei vel ex aliis philosophis, Theophrasto imprimis et Aristotele, petitis firmat. Hæc autem faciunt, ut credamus, ea que codex noster exhibeat modo esse prolegomena, quæ Olympiodorus præmiserit scholiis. hæc verò à librario esse prætermissa. Quod fit eò credibilius, quò certius constat Vindobonæ in bibl, Cæsareå servari eclogas scholiorum in Philebum ex ore Olympiodori excerptorum. Cf. Fabricii Bibl. Græc. vol. 111, p. 80, édit. Harl. - Hæc quam vera sint, ajoute M. Stalbaum, iis quærendum relinquimus, quibus alios Olympiodori codices comparandi occasio est oblata. Il nous semble que, même sans avoir consulté

d'autres manuscrits que celui de Seitz, M. Stalbaum aurait pu apercevoir aisément l'inexactitude de toutes les assertions de M. Müller. D'abord il est faux que Théophraste et Aristote y soient plus cités qu'aucun autre philosophe; ils le sont influiment moins; Théophraste même n'y est cité qu'une fois, page 269 de l'édition; ce qu'il est bon de remarquer, pour ne pas donner à Olympiodore une apparence de péripaté-

tisme, et augmenter la confusion déjà trop grande des divers Olympiodores péripatéticiens et platoniciens; et M. Stalbaum aurait mis tous les lecteurs à portée de juger l'assertion de M. Müller, s'il eût joint aux scholies qu'il publiait, un index des auteurs et des ouvrages qui s'y trouvent mentionnés. Ensuite il n'y a qu'à lire attentivement ces scholies pour s'assurer que ce ne sont pas seulement des prolégomènes, mais un commentaire entier; car si le texte de Platon n'y est pas rapporté, le dialogue n'y est pas moins suivi pas à pas dans toutes ses parties; nul endroit important n'est oublié; l'ordre du Philèbe est fidèlement suivi: et, par exemple, le Philèbe finissant un peu brusquement, le commentaire d'Olympiodore s'arrête au même point, et l'auteur Alexandrin s'imagine que le dialogue de Platon n'est pas fini, άτελης 6 διάλογος. qu'il est même interrompu à dessein et pour des raisons métaphysiques tout-à-fait chimériques. Enfin, de ce qu'il v a des scholies d'Olympiodore sur le Philèbe dans la bibliothèque de Vienne, s'ensuit-il que ces scholies sont différentes de celles que contient le manuscrit de Seitz? Le titre est exactement le même, Σκόλια είς τὸν Πλάτωνος Φιληθον ἀπὸ φωνής Ολυμπιοδώρου τοῦ μεγάλου φιλοσόφου: le commencement est le même: et Lambecius ne donne aucun renseignement qui puisse faire soupçonner la moindre différence

Nous n'avons pas vu le manuscrit de la bibliothèque de Vienne; mais nous pouvons assurer que tous ceux de Paris, de Saint-Marc et de l'Ambroisienne ne vont point au-delà de celui de la bibliothèque de Seitz; et non-seulement tous ces manuscrits sont conformes les uns aux autres quant à l'étendue, mais malheureusement ils le sont aussi quant aux lacunes. Nous avons comparé le manuscrit de Paris, nº 1822, avec ceux de l'Ambroisienne et de Saint-Marc; et les mêmes lacunes que nous avions trouvées dans l'un se sont reproduites dans les autres avec une identité parfaite; le manuscrit de Seitz les renferme aussi, et M. Stalbaüm les a figurées dans son édition comme elles se rencontrent dans le manuscrit. Ainsi il faut supposer qu'à moins d'une bonne fortune sur laquelle il est bien difficile de compter, nous possédons le commentaire d'Olympiodore dans l'état où il nous est permis de l'avoir.

D'ailleurs ces lacunes sont loin d'être considérables: ce sont quelques mots à la page 287, 3 de l'édition de M. Stalbaüm, article 248; une ou deux lignes à l'article 217, page 280; deux ou trois à l'article 213, pag 279, et rien de plus: carpage 273, art. 181, la lacune du manuscrit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous avons cru devoir citer, outre les pages de l'édition de M. Stalbaitm, le numéro des articles distincts du commentaire, selon le manuscrit de la Bibliothèque royale de Paris, N° 1822.

de Seitz, reproduite et acceptée comme réelle. par M. Stalbaum, n'existe pas dans le manuscrit de Paris, no 1822, et est tout-à-fait artificielle; la phrase telle que la donne le manuscrit de Seitz, savoir, ότι οι μέν τρείς πρώτοι τρόποι της αποδείζεως έπί ψυγής ελαμβάνοντο, ne suppose pas nécessairement de lacune, comme le prouve ce qui suit : 6 ἀπὸ των όνείρων ου γάρ όνειροπολεϊτό σώμα ό άπο των ικανιών ού γαρ μαίνεται το σωμα' ο από των ματαίων ελπίδων πκισταγάρ έλπιζει τὸ σωμα. Αλλά καὶ ὁ έκτος τρόπος δυyixoc tors. Il en est de même, page 281, art. 220: Είτα έν νῶ τῷ...... φύσεως ἐπιδατεύοντι, είτα ἐν τῆ ψυγή όμοίως τη τοιαύτη, καὶ τέλος ἐν τῷ φυσικῷ κόσιω καθ' υπαρέιν. La lacune entre τω et φύσεως n'existe pas dans le manuscrit de Paris, nº 1822, et nous nous sommes assurés qu'elle n'existe pas plus que la précédente dans les manuscrits de l'Ambroisienne et de Saint-Marc, que nous avons collationnés. Le sens ne réclame rien; et dans un écrivain comme Olympiodore, on ne peut pas dire que vis avant possus soit rigoureuse ment nécessaire.

Nous tie nous arreterous pas à quelques fautes de copiste ou à d'autres un peu moins insignifiantes, que M. Stalhaim a relevées dans le, manuscrit de Seitz, pas plus qu'à celles qui lui sont échaptées à luismeme, comme, page 266, article 151, à academors sit riv voyts, lisez massa voyts (và man), page 284, article 235, run si

.

Ces scholies, qui forment en tout, dans le manuscrit de Paris, qu'i fêza, deux cent cinquante marticles, ne constituent pas un commentaire régulier composé par Olympiodore lui-méme; ce sont, comme le titre l'Indique, des dictées ou peut-être des résumes de ses leçons faits par quelqu'un de ses élèves, puisque souvent l'opinion d'Olympiodore y est citée à côté celle d'autres philosophes, et lui-même désigné sous le titre de notre professeur, notre mattre, é sui respectation. Quant à la grécité de ces scholies, c'est oui-à-fait celle du commentaire sur le premier Acibiade; les expressions des anciens écrivains s'y rencontrent encore de

loin en loin, mais les tours et le génie de la bonne langue n'y sont plus. Il n'y a pas encore un trop grand nombre d'incorrections; mais on sent déjà de toute part l'approche de la barbarie, qui se glisse peu à peu sous les anciennes traditions et flétrit déjà la phrase en attendant qu'elle la corrompe. Olympiodore hil-même. autant qu'on peut juger un professeur par les rédactions d'un élève, n'y paraît pas un homme d'un esprit très-remarquable. Successeur de grands hommes, il les répète; héritier d'un grand ensemble d'idées et d'une érudition accumulée depuis des siècles, il transmet d'une manière faible et un peu décousue un enseignement qui fut grand," mais qui dépérit. Le corps de l'ancienne philosophie se soutient, mais l'âme et l'esprit ont disparu.

Malgré ces considérations, ou peut être même à cause d'elles; il est inféressant de rechercher dans ces scholies les idées d'Olympiodore sur les points les plus importans du 1 hilber, car, ces idées sont celles de l'école entière, et, dans leur décadence même, elles mous représentent l'état des ésprits à cette époque, et celui du paganisme dans ses plus dignes représentans et ses derniers défenseurs. Ajoutez que ces scholies demi-barbarés contiennent un certain mombre de depinées nouvelles sur des nommes dont le nom seul a surragé, et sur des ouvrages qui out pêri. C'est sous ces deux points

Coul

de vue philosophique et historique que nous considérerons successivement ce commentaire du sixième siècle.

Les six premiers articles sont consacrés à l'examen et à la réfutation de plusieurs opinions des devanciers inmédiats d'Olympiodore sur le bût spécial du Philèbe, et à l'exposition de l'opinion du maître, savoir, que le but de Platon n'est de chercher ni le bien en soi, ni le bien tel qu'il est et doit être pour les dieux, les animaux, les plantes et tous les êtres, mais pour cette classe particulière d'êtres qui ont reçu en partage la connaissance et le désir, et qui par conséquent réclament, dans d'échelle infinie du bien, le degré du bien mixte, double et mélangé, coupposé d'intelligence et de plaisir.

L'article 7 contient une division du Philèbe en trois parties; le première, où Platon exposera les méthodes dont il fra usage; la seconde, où il montrera de la manière la plus simple que la vie la meilleure pour l'homme est la vie composée, è jegart gioc; la troisième, où il le prouvera par les méthodes indiquées.

Mais il ne faut pas croire qu'Olympiodore suive l'ordre qu'il s'est fracé lui-même : après avoir dé-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Περίδι του έκ 200 καὶ κόροκε, έπερ άρδεκε ἐν τεξε περεσέει γεγράσεισε τε καὶ δεξεύδεια, p. 335. C'est aussi Popinion que nous avons adoptée dais noire argument du Philèbe, trad, de Platon, T. 11.

terminé, selon l'usage de tous les commentateurs alexandrins, ce qu'on appelle le caractère moral des personnages, et montré dans Socrate le représentant et le type de la science, dans Protarque celui de l'opinion, dans Philèbe celui de la partie inférieure de l'existence, il parcourt irrégulièrement et sans aucun plan tous les points de quelque importance qui se rencontrent dans le dialogue de Platon. Nous extrairons ce qui se rapporte aux quatre endroits les plus dignes d'attention, savoir, la méthode analytique et synthétique, les quatre grandes classes sous lesquelles Platon renferme tous les êtres, la théorie du plaisir et de la peine, et les trois caractères fondamentaux du bien, savoir la vérité, la beauté et la mesure. Tout le reste peut se grouper autour de ces points essentiels.

I. Cest une chose assez etrange que la methode qu'Olympiodòre et les Alexandrins appellent analyse, soit précisément ce qu'on entem aujourd'hui par synthèse, ou du moins cette seconde opération de l'analyse qu' est la recomposition. La première opération, la décomposition, s'appelle chez les Alexandrins duagrand; le passage stuvant le pronve incontestablement.

Article 38; page 246. Selon Olympiodore, on peut considérer l'existence universelle, ou dans as sortie de l'unité et sa marche vers la pluralité et tous fes phénomènes du monde visible, ou dans la recomposition de la pluralité retournant.

ou bien encore la rattacher à son principe et à sa cause. Or, ces divers points de vue sur le monde sont merveilleusement représentés par les diverses méthodes philosophiques, lesquelles, après tout, ne sont et ne peuvent être que diverses manières de considérer les choses. L'analyse ou la décomposition, & διαιρετίκή, dit Olympiodore, ressemble τη προόδω των όντων, à la génération progressive des êtres; la recomposition ou synthese, of avalutiza, à leur retour à l'unité, τη ἐπιστροφή; la définition, ή ὁριστίκή, à leur existence actuelle prise en elle-même, τη το tauτης έστώση; la démonstration à l'existence rattachée à sa cause, in and altiac impropuévo". Et il ajoute, art. 39, que ces quatre méthodes sont toutes renfermées dans deux, savoir, τω διαιρετικώ, et τωσυναγωγω; et il met ici τόσυναγωγόν pour l'avaluτική du passage précédent, ne laissant plus aucun doute sur la valeur de ce dernier mot, qui désigne évidemment la synthèse, on recollection et recomposition de parties. Les quatre méthodes se réduisent à deux, car la définition est synthétique, en ce sens qu'elle compose et rassemble, ouvayet, les divers caractères d'une chose pour en faire une totalité qui est la définition; et la démonstration est analytique, en ce sens qu'elle 4 Un point de voe semblable se trouve dans les scholies de

Proclus sur le Cratyle, édit. de M. Boissonnade, p. 2, art. 3.

II. C'est dans le commentaire même qu'il faut lire les scholies sur les quatre principes : ces scholies sont tres-courtes; mais chacune d'elles, dans sa briéveté, est substantielle et pleine de sens, et particulièrement les scholies 97, 106, 112 et 128. Cette dernière renferme une réfutation de l'opinion de Porphyre sur le principe du mélange et de la combinaison des deux élémens, le fini et l'infini; combinaison qui est l'univers lui-même. Platon établit que l'intelligence est le principe de cette combinaison, et c'est à cette occasion que se trouve dans le Philèbe la phrase célèbre que l'intelligence a de l'affinité avec la cause, c'est-à dire que la notion de cause est précisément celle d'intelligence L'identité de la cause et de l'intelligence est vraie à tous les degrés de

l'être. Elle est vraie en ce qui concerne la cause intellectuelle qui est en nous, et à plus forte raison pour la cause première, foyer primitifde toute intelligence. Platon avait en vue la cause première et l'intelligence première; mais Porphyre, à ce qu'il paraît, avait particulièrement considéré le principe de l'identité de l'intelligence et de la cause sous un point de vue psycologique et moral «Por-» phyre, dit Olympiodore, art. 128, p. 262, pré » tend que le but de Platon est de nous enseigner » que notre intelligence, notre esprit est supérieur » au plaisir, νιχώντα τὸν ἡμέτερον νοῦν, puisqu'il est » de la même famille que l'esprit qui gouverne » le monde; et c'est pour exprimer plus fortement ce rapport, que Platon se sert de l'expres-» sion γενούστην, au lieu de συγγενή . ». Mais Olympiodore objecte à Porphyre qu'il ne s'agit point ici de l'intelligence en rapport avec le monde et par conséquent déjà tombée dans une sorte de division avec elle-même, ce que les Alexandrins appellent & μεριστός νούς, ὁ μικτὸς νούς, c'est-à dire βατιλικός, régnant sur le monde avec lequel elle est en rapport, mais de l'intelligence dans son unité absolue, άπλόος νοῦς, encore à l'état d'identité, et avec le caractère de

<sup>\*</sup>Cette remarque d'Olympiedore confirme la vulgate passrav et la maintient contre toute, les corrections. C'est le sent passage d'Olympiodore qui serve à l'établissement du vrai texte; et encore personne estal déjà cité par le scholiaste ordinaire.



pensée en soi, d'autant plus qu'il n'est pas besoin rigoureusement de prouver que notre intelligence est du même genre que l'intelligence universelle, pour prouver que l'intelligence est supéricure au plaisir.

III. Pour la psycologie, nous invitons à lire l'article 153, page 266, où Olympiodore établit que la mémoire n'est pas seulement la simple persistance d'une impression reçue, une sensation continuée, mais qu'elle contient un élément actif et intellectuel, γνῶσις γὰρ καὶ ή μνήμη καὶ οὐ σωζομένη αϊσθησις ; l'article 199, p. 276, sur les plaisirs passionnés, toujours accompagués de douleur, et sur les plaisirs purs qui appartiennent au développement naturel de l'existence; ainsi que l'article 150 sur les passions et leurs divisions. Nous nous contenterons d'arrêter un instant le lecteur sur les scholies qui se rapportent à la discussion, assez longue dans Platon, relativement aux plaisirs faux et aux plaisirs vrais. Protarque, dans Platon, avait déjà soutenu qu'il ne peut y avoir de plaisirs faux, puisque tout plaisir ne peut pas ne pas être vrai en tant que plaisir; et cette opinion de Protarque, qui était celle de beaucoup de philosophes contemporains de Platon, avait été plus tard reprise et soutenue avec avantage par Aristote et Théophraste. Olympiodore cite l'opinion des adversaires de Platon, avec leurs principaux argumens, et essaie d'y répondre. Toute cette discus

sion n'est pas très-importante: mais comme elle est claire, que les scholies en se succédant forment un certain ensemble, et que ce morceau donne une idée de la manière d'Olympiodore, nous le traduirons ici presque en entier.

Article 161, pag. 1269. «Théophraste soutient » contre Platon qu'il n'y a pas des plaisirs vrais » et des plaisirs faux, mais que tous les plaisirs sont vrais: car, dit-il, s'il y a un plaisir faux, »il y aura un plaisir qui ne sera pas du plaisir, »ce qui est impossible; la fausse croyance » même est une croyance..... Théophraste dit » encore : la fausseté peut être envisagée sous » trois rapports, ou comme habitude morale, » ou comme discours, ou comme une chose qui » existe d'une certaine manière. Comment donc, » dit-il, le plaisir sera-t-il faux? Le plaisir n'est » pas une habitude morale; ce n'est pas un dis-» cours; ce n'est pas non plus une chose dont la » manière d'exister soit de n'exister pas, ou oux ou. » Or, la fausseté est une chose qui n'existe que » de cette manière. - Art. 162, Quelques-uns, » frappés de l'énergie apparente ( क्षेष्ठ စैक्टक्क » évepyeias), de la réalité propre du plaisir, et ne » voulant pourtant pas abandonner Platon, se ti-» rent d'affaire en disant que les faux plaisirs sont ceux qui sont melés de contradiction, et par » contradiction ils entendent le mal, le déme-» suré, l'infini; et que c'est par la règle et la me-» sure, que la raison leur applique, qu'ils devien» nent vrais, de sorte que tous les plaisirs des » gens de bien sont vrais, et tous ceux des vicieux sont faux .- Art. 263. Platon l'entend autrement. » Comme l'opinion est fausse quand elle porte » sur ce qui n'est pas, de même, selon lui, le plai-» sir est faux quand il porte sur ce qui n'ast pas » agréable. Si quelqu'un a du plaisir en prenant » un breuvage amer, pour un breuvage doux, » ou en se croyant heureux quand il ne l'est pas, » il est dans le faux; il en est ainsi de celui qui » croit avoir du plaisir quand il n'est en rapport » avec rien qui soit agreable. De plus, le plaisir est » une impression. Nulle impression n'est absolue, » mais se rapporte à un objet qui en est la cause. » Le plaisir aussi se rapporte à une cause qui le » fait être. D'où peut-il donc venir, quand toute » cause lui manque? Il faut qu'il vienne de l'ima-» gination et d'une croyance fausse.... Enfin, la » sensation est la condition de tout plaisir et de s toute douleur; or, il y à des sensations vraies » et des sensations fausses, et il faut en dire au-» tant des plaisirs qui en dépendent .- Art. 164. » Platon enseigne de diverses manières qu'il y a » des plaisirs faux; par les plaisirs qui ont lieu » dans les réves..., par ceux du délire..., par » ceux des vaines espérances..., par ceux que » donne le contraste de douleurs plus grandes, » ou la cessation de la douleur, ou l'illusion des » fausses opinions, - Art. 165. Proclus seul a » bien résolu le problème, en admettant tantôt

» la fausseté, tantôt la réalité du plaisir, de sorte » qu'il n'est pas nécessaire de condamner ceux » qui soutiennent que tout plaisir est vrai, s'ils » le prennent bien, ni ceux qui soutiennent qu'il y a des plaisirs qui sont faux. En effet, l'agréa-» ble est double; on peut l'envisager, ou dans » إنا jet agréable en tant qu'agréable, comme la » douceur dans le miel, ou dans l'impression faite » sur les sens, impression correspondante à l'ob-» jet qui la cause .... Ainsi, relativement à l'im-» pression faite sur les sens, toute sensation est yraie, comme le veut Protagoras, mais non pas » relativement à l'objet externe. Il en est de » même du plaisir : tout plaisir :est vrai quant à » la sensation; tout plaisir ne l'est pas quant'à » son objet. »

IV. Nous terminerons cette analyse philosophique du commentaire d'Olympiodore, en faisant connaître ce qui se rapporte aux trois caractères essentiels du bien, la vérité, la beauté, la mesure, qu'en style alexandrin on appelle des monades. L'article 231, pag. 284, est consacré à faire voir que ces trois caractères se retrouvent dans le tout et dans chaque partie du tout; leur unité est le bien lui-même, principe éternel de toutes choses. «Ce principe, dit Olympiodore, » par sa lumière est la vérité; en tant qu'objet » de désir pour tons les êtres, il est la beauté; » et comme il préside aix rapports harmoniques » des êtres, on le célèbre comme la mesure. En

» soi il est sans division; mais les trois monades » qui en dérivent l'expriment chacune à sa ma-» nière. - Et il ne faut pas croire, ajoute » Olympiodore, art. 232, que ce principe ne » soit qu'une simple collection des trois mo-» nades : non; c'est une unité întégrante; car » il est cause , et cause de tout. » Olympiodore ajoute, art. 235: « lamblique dit que ces-» trois monades sortent du bien pour orner l'in-» telligence; mais on ne sait trop de quelle intel-» ligence il vent parler, ou celle qui est attachée » à un appareil sensible et vivant, ou l'intelli-» gence essentielle que l'on célèbre sous le nom » de père (πατρικόν ὑμνουμενον). En général, on mentend cette dernière intelligence; et en effet, » dans les Orphiques, on voit les trois monades » apparaître dans l'œuf symbolique.»

Par ces divers extraits, on peut juger du caractère de ce commentaire et des idées que la philosophie spéculative peut en trice; Il est encore un autre point de vue de l'école d'Alexandrie sous lequel ce commentaire mérite d'être étudié avea attention, et qui se rattache, au précédent; nous voulons parler du point de vue nythologique, c'est-à-dire, des idées que les nouveaux platoniciens avaient reconnues ou qu'ils avaient mises sous les formes du paganisme, devenu pour eux, ou par eux, comme un symbolisme de leur propre philosophie. La publication de ce commentaire intéresse le mytho-

se ie. mytho-

logue, et il ne lira pas sans fruit les articles 129, 236, 249, 260, 222; et particulierement, sur le sens philosophique du Prométhée et de l'Epiméthée, les articles 40, 41, 42, 43 et 44; et sur Aphrodite, comme déesse du plaisir, les articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Nous nous contentons de les signaler et d'y renvoyer les amis des recherches mythologiques, pour arriver à ce qui nous intéresse plus spécialement, savoir, l'utilité que l'historien de la philosophie peut tirer de la publication de ces schofies.

Ponr la premiere époque, à défaut d'oracles chaldaiques, Olympiodore a quelques citations orphiques qui ne sont pas sans intérêt. Outre le morceau que nous avons déjà cité sur les trois monades qui sortent de l'œuf mystique ; selon la doctrine orphique, on trouve, page 268, au milieu d'un article sur les différentes espèces de mémoire, comme la mémoire sensible, la mémoire imaginative, etc., une allusion à la mémoire supérieure dont parle Orphée, ή παρὰ τῷ Opper uvyun. Hermann qui cite cet article d'Olympiodore (page 510) lità tort Mynus; c'estévidem ment une allusion à l'hymne à Mnémosyne Μνημοσύνην καλέω. Il est tout simple qu'un commentateur du Philèbe ait rapporté, page 286, le vers célèbre que Platon cite dans ce dialogue :

A la sixième génération mettez fin à vos chants. Extra d'. de yeven, xxxxxxxivaxx xómus àcidic.

<sup>1</sup> Hymne 76; éd. Hermann p. 345.

le ne crois pas que l'on trouve ailleurs le deniivers suivant, dont le sens est assez obscur :

Quant aux pythagoriciens, on ne trouve ici presque rien qui ne soit connu. Platon, dans le Protagoras, avait mis Prométhée au-dessus d'Épiméthée. Les pythagoriciens faisaient tout le contraire, dit Olympiodore, page 247, sans doute, parce que Prométhée indique le mouvement de l'intelligence qui se porte pour ainsi dire en avant, et sort d'elle-même pour entrer dans les choses, Μητις-προ, προυδικός, tandis que Épiméthée marque le retour de l'intelligence sur elle-même, Μηπις έπὶ, ἐπιστρεπτικός, et qu'en effet il vaut mienx pour une âme revenir sur soi que d'en sortir. Page 282, le miel était pour les pythagoriciens le symbole du plaisir de la la maxime. C'est le miel qui fait tomber les aines dans le monde des apparences et des phénomenes: διὰ μέλιτος πίπτειν είς γένεσιν τὰς ψυγάς. Il faut lire aussi, pag. 280, un article sur la différence du système musical d'Aristoxène et de celui des pythagoriciens. Enfin, en parlant des philosophes qui maltraitaient le plaisir, duc yearindy των την ήδονην, et recommandaient l'insensibilité, Olympiodore désigne, page 276, les pythagoriciens comme faisant partie de ces philosophes

P. a61. Voyez Hernann, p. 510.

chagrins, sire II Auropsius eire Dia rule; mais îl est évident qu'il ne peut s'agir ței des pythagoriciens, qui, au rapport d'Olympiodore lui-même dans son commentaire sur le premier Alcibiade, n'étaient point d'une rigidité si malentendue:
Platon pensait évidemment à Antisthene, et à l'école cynique qui déjà frayait la voie au stoicisme. On ne trouve absolument rien dans ce commentaire sur l'école ionienne, ni sur l'école éléatique. Démocrite y est mentionné une seule fois (page 4/a) sans aucune citation mécise:

Ces scholies ne répandent guère plus de lumière sur la seconde époque de la philosophie grecque. Les dialogues de Platon que cite Olympiodore sont: le Phèdre, page 256, le Prolagoras, p. 247, le Parménide, p. 237 bis; 248, 256, 257, le Cratyle, p. 242, la République, p. 239, 248, 286, le Timée, p. 275. Remarquons qu'il cite deux fois, p. 245 et 264; le second Alcibiade déjà cité dans le commentaire sur le premier. Aristote est assez souvent mentionné, p. 250, 254, 269, 271, 276 bis, 283, mais sur des points peu importans; Theophraste, une seule fois, dans l'endroit que nous avons traduit. Il est étrange que dans le commentaire d'un dialogue sur les plaisirs. Épicure ne soit pas cité plus souvent. Il n'est indiqué que deux fois. Pag. 274, Épicure dit que le plaisir naturel est plein de

retenue, zaracnuarun, La vertu, qui est le plaisir le plus parfait, ne se soustrait point à l'action des choses extérieures, mais retranche l'excès en tout genre, soit l'enivrement, soit l'abstinence. Page 275, Épicure pense que tout plaisir n'est pas nécessairement mêlé de peine. Nul philosophe stoicien n'est ici indiqué, même une seule fois. Les noms d'Archimède et de Ptolémée se rencontrent sans aucune citation précise, pages 280, 283, ainsi que ceux d'Aristoxène, p. 280, et du mathématicien Théodose, ibida qui vivait du temps de Nerva et de Trajan. C'est à mesure qu'on entre dans la troisième époque de la philosophie grecque et dans l'école néoplatonicienne, que ces scholies d'Olympiodore prennent de la valeur.

Il faut d'abord nous féliciter d'y trouver mennionnés trois noms peu comms, ceux de Proclus de Laodicée, de Boethe, et d'un philosophe nommé Peisithée, Hacetée, Proclus de Laodicée, aurait parlé du plaisir comme d'une divinité. Voici la phrase, p. 242, art. 20.1 fuerten ni dount via lagalitée active propulation napit Hochatia habitée active probablement dans sa théologie, ou son-traité du mythe de Pandore . Pour Boethe, Bentie, Olympiodore cite son opinion, p. 264, suir respérance et ses divers caractères, en contradiction avec Platon; et il ne faut

Voyez Suidas, Houxh.

pas prendre ce Boëthe pour le philosophe romain. qui n'a guère pu écrire avant Olympiodore, de manière à pouvoir être cité par ce dernier ; il faut entendre, à ce qu'il nous semble, un autre philosophe, péripatéticien, comme le philosophe romain, mais plus ancien, et qu'Ammonius, sur les catégories d'Aristote, et Anitius Boëthe luimême, citent comme un interprète distingué d'Aristote 1. Il en reste si peu de chose, que son, fragment sur l'espérance, que nous a conservé Olympiodore, n'est pas sans prix. Quant à Peisithée, nous avouons que son nom même nous était inconnu. Olympiodore le donne, p. 237, pour un ami de Théodore d'Asinée, ce qui le place après Porphyre; et il paraît que ce Peisithée s'était occupé du Philèbe, et avait une certaine réputation, puisque Olympiodore cité son opinion sur le but du Philèbe et la réfute avec soin.

Parmi les disciples de Platin, que Porphyre cite avec distinction dans la vie de son maître, Amélius parait avoir joné un rôle important. Ses opinions sont plus d'une fois mentionnées par les Alexandrins avec le plus grand respect, mais aucuin de ses ouvrages n'est parvenu jusqu'à nous. La tradition alexandrine ne nousa conservé

h. Voyez, en tête des œuvres d'Anitius Boethus, la lettre de Martian. Rota, les dernières lignes, et Boethe, p. 56 du 1ª livre sur Porphyre.

371

que son nom entouré de la plus haute considération, avec quelques opinions éparses qu'il serait intéressant de recueillir et de disposer avec ordre. de sorte qu'on put retrouver quelque chose du système de cet illustre platonicien, comme on l'a fait pour plusieurs philosophes, tels que Possidonius, Anaxagore, Héraclite et d'autres. Nous désignons à celui qui voudrait s'occuper d'un pareil travail l'article 30 de la p. 243, sur l'opposition des plaisirs entre eux, et surtout l'article 148 de la p. 265; contre le plaisir agité, the le xivisse idováv. Amélius, dit Olympiodore, développe ce point avec la plus grande force, Auelioc Extenγωδετ, et comme le morceau qui suit immédiament a en effet une sorte d'énergie tragique, il ne serait pas impossible qu'il appartint à ce disciple célèbre de Plotin.

Après Amélius, les plus célèbres platoniciens, jusqu'à Olympiodoré, sont, dans l'ordre des temps; Porphyre, l'amblique, Syrien et Proclus. Or ce qui résulte à peu près incontestablement de ce commentaire d'Olympiore pour tous les quatre, excepté jeut-être Porphyre, c'est que, dans des ouvrages qui ont péri et dont il ne reste ailleurs aucune trace, ils avaient commenté le Philebe. On l'avait déjà dit de Proclus; mais on ne l'avait pas même encore soupconné d'aucun des autres; et pourtant ce qui n'était pas même un soupcon, est cir converti en rerittude. Nous n'exceptons que Porphyre, qui, s'il avait pas

écrit un commentaire spécial sur le Philèbe, a dû au moins en avoir traité assez longuement, puisque Olympiodore cite son opinion sur trois passages de Platon assez éloignés les uns des autres, p. 239, 261, 263, en opposition avec celle d'Iamblique. Quant à celui-ci, il est difficile de douter qu'il eut écrit un commentaire sur le Philèbe. En effet, supposons que l'on démontre d'un critique qu'il a examiné soigneusement le but d'un ouvrage, et qu'il en a discuté tous les points importans, dans l'ordre même suivi par l'auteur, n'est-ce pas là démontrer suffisamment que ce critique a composé un véritable commentaire sur l'ouvrage en question? Or, Olympiodore, sans dire expressément qu'Iamblique avait fait un commentaire du Philèbe. cite et discute perpétuellement son opinion; et non pas sur des points philosophiques, analogues à ceux qui sont traités dans le Philèbe, mais sur des passages spéciaux de ce dialogue, d'abord sur son but, p. 238, puis, p. 239, sur la question de savoir si le souverain bien est exclusivement dans la vie de l'intelligence ou dans le mélange de la vie intellectuelle et de la vie sensible, question où, en opposition avec Porphyre, Iamblique place le souverain bien dans la vie mélangée. Le passage du Philèbe sur Prométhée fournit encore un texte à des réflexions d'Iamblique, p. 246. Pour la partie ontologique du Philèbe, celle qui est relative aux quatre principes, et

particulièrement à l'intelligence , lamblique , p. 257 et 261, nous présente encore une opinion importante; et p. 285, sur les trois caractères du bien. Olympiodore rapporte la phrase même d'Iamblique en la commentant; enfin il n'y a guère une seule partie du Philèbe sur laquelle lamblique ne jette quelque lumière. Nous avons vu, par Proclus et par ce même Olympiodore, dans leurs commentaires sur le premier Alcibiade, qu'Iamblique avait écrit un commentaire sur ce dialogue. Nous ne croyons pas trop hasarder en tirant de ces scholies nouvelles l'induction qu'il en avait fait autant pour le Philèbe, ou tout au moins qu'il en avait traité, non pas occasionellement, mais, comme on dit, ex professo, et avec l'étendue d'un vrai commentaire.

Il en est à peu près de même de Syrien. Olympiodore rapporte son opinion avec les plus grands détails, et sur le but du dialogue, p. 238, et sur les trois monades du bien, p. 285 et 287, en des termes qu'on n'emploierait guère envers un homme qui aurait laissé tomber accidentellement quelques mots sur le Philèbe. Au reste, si le doute est plus permis pour Syrien que pour Iamblique, il l'est encore moins pour Proclus que pour ce dernier.

Déjà Fabricius avait placé, sur quelques indications , parmi les ouvrages de Proclus qui ont

Biblioth, grac., éd. Harl. , tom. vus.

péri, un commentaire sur le Philèbe; maintenant cette conjecture est mise hors de doute: les scholies d'Olympiodore déposent de toutes parts, non d'une dissertation épisodique de Proclus sur le Philèbe dans quelque autre ouvrage, mais d'un traité régulier, d'un véritable commentaire de Proclus sur ce dialogue; aucune des conditions de démonstration en ce genre ne manque ici. Non-seulement il n'y a pas un seul point important du Philèbe sur lequel Olympiodore ne cite l'opinion de Proclus; mais, dans une foule de choses d'un moindre intérêt, il se met à l'abri derrière cette autorité, au point que les citations de Proclus embrassent le dialogue de Platon dans toute son étendue, correspondent à toutes ses parties, et qu'en les arrangeant entre elles et les tirant des scholies d'Olympiodore, on en composerait aisément un onvrage à part régulier et complet. En effet, p. 238, vous voyez ce qu'avait pensé Proclus sur le but du Philèbe. Plus bas, quelques articles après, on trouve sa division des parties du dialogue tout-à-fait dans le genre de ses divisions déjà connues d'autres dialogues de Platon, Il paraît qu'après avoir placé le but du Philèbe dans la recherche du souverain bien pour tous les êtres, ce qui embrasse, comme le remarque fort bien Olympiodore, l'univers entier , tandis que dans le Philèbe il s'agit spécialement de l'homme et du bien qui convient à sa nature; après, dis-je, avoir déterminé le but du

Philèbe, Proclus le divisait en vingt-cinq points. Plus loin, p. 241, nous retrouvons l'opinion de Proclus également combattue par Olympiodore sur les diverses espèces de nécessités; et p. 242, sur cette question mythologique : Pourquoi les anciens n'avaient pas fait un dieu du plaisir; plus loin encore, p. 246, sur les différens Prométhées; dans cette même page, article 40, sur la méthode analytique, p.247, sur l'unitéet la pluralité comme contenues dans toutes choses particulières, ou sinon l'unité, au moins sa forme, évéou, l'union, la force d'unir, et non pas tò iv, qui est l'unité en soi. « L'infini, dit Proclus, est l'élément de pluralité , le fini l'élément d'union ; mais au dessus des deux, il faut placer l'unité, 70 tv, et toutefois cette unité-la a encore devant elle la pluralité. car elle est en rapport d'opposition avec la dualité du fini et de l'infini, dualité qui est un multiple; de sorte qu'il faut élever encore au-dessus de cette unité une unité absolue, un principe qui n'admet plus dans sa nature aucune relation avec le multiple, fut-ce même une relation d'opposition, μία ἀργή ἀναντίθετος, » Ainsi quatre élémens, savoir, l'unité absolue, puis l'unité en face du multiple, unité qui est l'un et plusieurs ; te καὶ πολλά, enfin le fini et l'infini. Ailleurs, p. 258, toujours sur la même question : « Lá cause supreme, dit Proclus, fait le monde sur elle-même et en vue d'elle-même, pour que toute chose soit semblable à elle, de sorte que Dieu est de sa nature la trinité de l'étre, dort sorte, rà spia (c'esta-dire, comme nous avons up lus haut, le fini, l'infini et leur union). Il est cette trinité dans son unité centrale et primordiale; mais il ne faut pas moins dire qu'il est triple, quoique cette trinité se résolve dans l'unité, alla pritos de sobbei divou pits et val autref/post vi bil. » Page 261, son opinion est mise à côté de celles de Porphyre et d'lambique; et p. 262, dans l'article 130 que nous avons cité sur l'affinité de la cause et de l'intelligence, on le retrouve encore avec Porphyre; nous avons traduit sa théorie des faux plaisirs, p. 270; enfin, p. 287, article 248, on peut voir comment il poursuit dans toutes choses la dualité, qui constitue la réalité.

Tant de citations ne peuvent laisser aucundonte sur l'existence d'un commentaire du Philebe par Proclus, qui a péri avec d'autres ouvrages de ce grand homme, et que ces scholies d'Olympiodore révèlent et reconstruisent en grande partie. Ce résultat indubitable suffirait seul pour donner du prix à la publication de cet ouvrage d'Olympidore et au travail de M. Stalbaüm. Déjà nous avons trouvé dans le commentaire sur le premier Alcibiade, d'importantes indications qui ont beaucoup ajouté à nos commaissances sur l'école d'Alexandrie. Peut-être, dans les autres ouvrages encore inédits de ce dernier des nouveaux platoniciens, trouveraiten des résultats du même genre qui dédonmageraient abou-

damment celui qui aurait le courage de s'y engager, d'étudier ces monumens délaissés, de les publier, ou du moins d'en faire connaître ce qu'ils peuvent renfermer de précieux pour la philosophie en elle-même ou pour l'histoire de la philosophie.

## OLYMPIODORE

## FRAGMENT

## DU COMMENTAIRE INÉDIT DU GORGIAS.

Losein nous apprend' qu'Eubulus avait écrit un commentaire sur le Philèbe et le Gorgias; et il paraît qu'Iliéroclès avait aussi composé an commentaire sur ce dernier dialogue. Ces commentaires ont péri avec beaucoup d'autres: le seul qui soit parvenu jusqu'à nous est celui d'Olympiodore. On le trouve dans la plupart des bibliothèques de l'Europe; mais il est encore inédit, et totalement inconnu, à l'exception de l'introduction que Routh a publiée à la suite de son édition du Gorgias 3. Nous nous proposons de publier un jour un travail complet sur cet ouvrage d'Olympiodore, travail beaucoup tropétendu pour trouver ici sa place. Nous n'en donnerons qu'une partie, c'elle qui se rapporte

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dans Porphyre, Vie de Plotin. Long., p. 178, ed. Weiske, — Damaseius, Vied Isidore, dans Photius, p. 338, ed. Bekker, — Platonie Euhydemus et Gorgius, ed. Routh, Oxon., 1784. Ad caleem, p. 551-575.

au mythe célèbre du Gorgias. Nous avons vii que c'était presque un principe pour Platon, comme philosophe et comme artiste, de mêler un mythe à chacun de ses grands dialogues, et le Gorgias comme le Phédon est terminé par un mythe. Ce mythe a exercé les critiques modernes et les critiques anciens, et il est d'autant plus curieux d'interroger sur ce point Olympiodore, que ce philosophe du VIe siècle avait sous les yeux tous les commentaires antérieurs, et qu'on peut presque toujours regarder son opinion comme celle de l'école même à laquelle il appartient, et le dernier mot de la philosophie alexandrine. Or, l'examen du mythe du Gorgias conduit naturellement à la question de la nature et de l'autorité des mythes en gênéral, question qui en soulève beaucoup d'autres du plus haut intérêt : Quel était le fond de la foi des Alexandrins? Les Alexandrins croyaient-ils ou ne croyaient-ils pas aux dieux du paganisme, et comment y croyaient-ils? Les superstitions qu'ils défendaient étaient-elles dans ces subtils et profonds philosophes un reste naif et touchant de la vicille foi populaire, ou n'étaient-elles pour eux que l'enveloppe consentie d'une doctrine philosophique? Il n'y a point de questions plus importantes pour l'intelligence des premiers siecles de notre ère. Olympiodore, dans la partie de son commentaire qui se rapporte au mythe du Gorgias, s'explique à cet égard avec une franchise et une netteté, parfaite. Nous ne connaissons dans toute l'antiquité alexandrine, aucun passage aussi clair et aussi décisif que celui-là. Ce passage même est si curieux que nous avons pris le parti de le donner tel qu'il est, presque sans aucun retranchement et sans aucune remarque, aimant mieux faire subir au lecteur la manière lâche et diffuse d'Olympiodore, que d'altérer et d'affaiblir l'impression de l'original. Voici done le dernier des Alexandrins nots exposant lui-même le système mythologique de l'école néoplatonicienne.

La base de notre travail est le manuscrit de la Bibliothèque royale de Paris, nº 1822. C'est le même manuscrit dont Routh a tiré l'introduction qu'il a publiée. Il contient, avec le commentaire d'Olympiodore sur le Gorgias, les commentaires du même Olympiodore sur l'Alcibiade, le Phédon et le Philèbe. Ce manuscrit a été copié à Venise, en 1535, par Ange Vergèce, de Crète. Il est même très-probable que l'original est le manuscrit célèbre de Venise, du Xº siècle, contenant les commentaires d'Olympiodore sur le Gorgias, l'Alcibiade, le Phédon et le Philèbe. ayant 337 feuilles, parchemin, in-4°, et coté 196 dans Zanetti, p. 109. Le commentaire du Gorgias occupe dans le manuscrit de Paris 82 feuilles ; il est divisé, comme le commentaire sur l'Alcibiade, en leçons ou articles, plus ou moins longs, appelés πράξεις, ét il se compose en tout de 50 articles. Le fragment qui suit embrasse les

cinq derniers, savoir: les leçons 46, 47, 48, 40 et 50.

LECON 46°, FOL. 72 VERSO - 74 VERSO.

Puisque Platon raconte un mythe, cherchons 1° ce qui porta les anciens à l'invention des mythes 2° quelle est la différence entre les mythes philosophiques et les mythes poétiques; 3° quel est le but de celui du Gorgias.

1° Les mythes se rapportent d'un côté à la nature, de l'autre à notre âme.

Le mythe est fondé sur la nature : les choses invisibles se concluent des choses visibles; les incorporelles, des corporelles. Nous voyons les corps soumis à des lois, et nous concevons qu'une puissance incorporelle y préside. Nous voyons que maintenant notre corps se meut, et ensuite, après la mort, qu'il ne se meut plus; nous comprenons par là qu'une puissance incorporelle était la cause de ses mouvemens. Ainsi nous sommes conduits par les choses visibles et corporelles aux choses invisibles et incorporelles. Or les mythes ont été inventés pour que nous allions de ce qui est apparent à ce qui est obscur. Quand on nous parle, par exemple, des adultères, de la captivité, des blessures des dieux, de la mutilation d'Uranus, etc., nous ne devons point nous arrêter à ces dehors, mais pénétrer jusqu'à la vérité qu'ils enveloppent.

Les mythes se rapportent aussi à notre àme. Dans notre enfance, nous vivons selon l'imagination se prend aux formes. L'emploi des mythes est destiné à satisfaire cette faculté. Le mythe n'est autre chose qu'une fiction qui représente la vérité. Si donc le mythe est l'image de la vérité, et si l'âme est l'image de ce qui est au-dessus d'elle dans l'ordre des étres, c'est avec raison que l'ame aime les mythes; c'est l'image qui appelle l'image.

2º Quelle est la différence entre les mythes philosophiques et les mythes poétiques?

Les uns et les autres sont réciproquement inférieurs sous un rapport, et supérieurs sous un autre. Le mythe poétique est supérieur en ce qu'on est comme forcé d'écarter l'enveloppe pour pénétrer jusqu'à la vérité qu'il contient : son absurdité empêche qu'on s'arrête à ce qui est apparent, et oblige à chercher la vérité cachée. D'autre part il est inférieur en ce qu'à la rigueur l'homme simple qui ne regarderait que l'apparence, et ne chercherait pas ce qui est caché au fond du mythe, pourrait être induiten erreur; le mythe poétique peut tromper une âme sans expérience. Aussi Platon a-til banni Homère de sa République, à cause de cette sorte de mythes. Les jeunes gens, dit-il, ne peuvent entendre sainement de telles fables: carles jeunes gens ne savent point distinguer ce qui est allégorique de ce qui ne l'est pas, et ce qu'ils ont

une fois mis dans leur mémoire est ineffaçable. Platon veut donc qu'on leur enseigne d'autres mythes. Dans les mythes philosophiques, au contraire; même en s'arrétant aux apparences, l'esprit n'éprouve rien de très-facheux. En effet, ces mythes supposent sous la terre des supplices, des fleuves, etc. En admettant la lettre de ces récits, on ne tombe point dans une erreur nuisible. Mais l'infériorité de ces mythes consiste en ce que l'on se contente souvent de leurs dehors, parce qu'ils ne sont pas absurdes, et qu'on n'en cherche pas toujours le vrai'sens.

Telles sont les différences des mythes. On les emploie encore pour ne pas divulguer ce qui ne pourrait être compris. Comme dans les cérémonies religieuses on voile les instrumens sacrés et les choses mystérieuses, afin de les dérober aux regards des hommes indignes, ainsi les mythes enveloppent la doctrine, afin qu'elle ne soit pas livrée au premier venu. En outre, les mythes philosophiques se rapportent aux trois puissances de l'âme. Si nous étions une pure intelligence sans imagination; l'esprit, uniquement occupé des choses intelligibles, n'aurait pas besoin de mythes. Si, au contraire, nous étions tout-à-fait privés d'intelligence, si notre vie était toute livrée à l'imagination, sans rien chercher au-delà 1, les mythes suffiraient à tous nos be-

Α Ταύτην μόνου προδολήν έχουτες.

soins; mais nous avons en nous l'intelligence, l'opinion, l'imagination. Voulez-vous vous cou couduire d'après l'intelligence? vous avez la voie de la démonstration. D'après l'opinion? vous avez celle du témoignage. Par l'imagination? vous avez les mythes. Ainsi tous les besoins sont satisfaits.

3º Quel est le but du mythe du Gorgias?

Comme il fant avoir devant les yeux le mondé, éest-à-dire l'ordre et non le désordre, de même il faut penser, non pas aux juges particuliers de cette vie, mais aux juges universels qui jugent l'âme après sa sortie du corps, et traitent chacun selon son mérite. La rhétorique nous défend devant les tribunaux humains, mais devant le tribunal des juges universels, celui qui a bien vécu, gagnera sa cause, et la rhétorique est inutile, car ils sont incorruptibles. Telle est l'intention immédiate du mythe, du Gorgias.

Platon rapporte des mythes en plusieurs enroits. On en trouve un dans le Politique,
savoir, que jadis, dans l'age d'or, le mouvement des corps celestes n'était pas tel qu'il est
aujourd'hui; que celui des planètes était contraire à celui des étoiles fixes; qu'il n'y avait ni
été ni hiver. Il y a un mythe sur l'amour dans le
Banquet; il y en a un dans la République; un
dans le Prédon; un autre plus haut, dans le
Gorgias; enfin celui qui nous occupe.

Tout mythe ne se rapporte pas à l'autre vie et

ne s'appelle pas vezuía; on n'appelle ainsi que les mythes où il s'agit spécialement des destinées de l'âme. Celui du Politique n'est pas de ce genre: il parle seulement des corps célestes. Celui du Banquet n'en est pas non plus. Trois seulement se rangent sous ce titre; celui de la République, car le mythe de la République traite des ames; celui du Phédon et celui du Gorgias. Dans le Phédon, Platon parle des lieux où se subissent les châtimens; dans la République, des âmes qui sont jugées; ici ; des juges eux-mêmes. Mais, puisqu'il y a dans Platon trois mythes sur l'autre vie. pourquoi Iamblique, dans l'une de ses Lettres, n'en cite-t-il que deux, celui du Phèdon et celui de la République? Peut-être celui à qui est adressée la lettre ne l'avait-il consulté que sur ces deux derniers; car un si grand philosophe ne pouvait ignorer le mythe du Gorgias.

## LEÇON 47, FOL. 74 VERSO - 76 VERSO.

Avor 87, post, pila valos légos — rotros di dizzoral ini.
Apoton. » Ecoute done l'ecomme on dit, un beau récit, que tu prendeza, à ce que jimpine, poir une fable, et que je resis être au récit frés-vérifable — Sons le règue de Satarne....» Traduction de Platon, i. n., p.403 — 404.

Socrate, qui s'attache au fond des mythes sans s'arrêter à l'extérieur, dit que, dans sa pensée,

ce récit est vrai; mais que pour Callicles ce n'est qu'une fable.

Les philosophes ne reconnaissent qu'une cause suprème de toutes choses, qui a donné naissance à toute la nature, et à laquelle ils n'ont pu imposer un nom. Voilà pourquoi quelqu'un dit dans un hymne:

Comment te célébrerai-je, toi dont la sagesse est partout?

Quel discours te convient, toi que l'esprit même ne peut

[comprendre ]

Ηώς σε του εν παντέσσεν ύπείροχου ύμνεπολεύσω; Τίς δε λόγος μελψει σε τον ουδε νόφ περιλήπτου;

Mais ette cause unique ne dirige pas immédiatement les choses de ce monde; il serait contre l'ordre que nous fissions gouvernes directement par la cause prenière (elle-même); car autent la cause est supérieure à l'effet, autant l'effet est inférieur à la cause. Il faut donc que la cause première agisse d'abord sur des puissances supérieures à l'humanité, et qu'à leur tour celles-ci agissent sur nous; car nous sommes le dernier degré de l'univers. Il devait en être ainsi, afin que le monde ne fût pas imparfait. Il y a donc d'autres puissances supérieures que les poètes, appellent chaine d'or, à cause de leur continuité.

La puissance première est l'intelligence; après elle vient la puissance qui donne et entretient la vie, et ensuite tontes celles qu'on désigne par des noms symboliques. Il ne faut pas se troubler

de ces noms de Saturne ét de Jupiter, mais rechercher quel est leur sens. On peut croire que ces puissances ne sont pas des essences propres et distinctes les unes des autres, mais les placer dans la cause première, comme ses divers points de vue, et dire qu'il y a en elle des puissances intelligentes et vitales. Quand nous parlons de Saturne, que ce nom ne nous trouble pas: pénétrons-en le sens. Saturne est l'intelligence pure 1. Ce nom désigne donc la puissance intelligente. Aussi les poètes disent qu'il dévore ses enfans et les vomit ensuite. En effet, l'intelligence se replie sur elle-même, elle cherche, et elle est ellemême ce qu'elle cherche2, C'est pour cette raison que Saturne est représenté dévorant ses enfans: Et il les vomit, parce que non-seulement l'intelligence conçoit et enfante, mais produit et forme 3. C'est ce qui fait donner à Saturne l'épithète de άγχυλόμητις, parce que le crochet se replie sar lui-même. Comme iln'y a rien d'irrégulier, d'étrange, de nouveau dans l'intelligence, on la représente sous la forme d'un vieillard. Voilà pourquoi les astrologues disent que ceux à qui Saturne est favorable naissent sages et prudens. Jupiter est appelé Zeu; en tant que puissance vitale (de (ñv), et Διὸς parce qu'il donne (δίδωσι) la vie par lui-mêmé.

<sup>.</sup> Α Κρόνος ο κόρος νους, δ έστεν ο καθαρός.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Elle est, en langage moderne, l'identité du sujet et de l'objet de la pensée.

Non-seulement elle est substance, mais elle est eause.

Le soleil est porté par quatre coursiers qui représentent les deux équinoxes et les deux solstices. Il est jeune à cause de la force de ses rayons. La lune est traînée par deux taureaux : ils sont deux, à cause de sa croissance et de son décrois. sement. Ce sont des taureaux, parce que de même que les taureaux labourent la terre, de même la lune gouverne le monde terrestre. Le soleil est mâle, la lune femelle, parce qu'il appartient au mâle de donner, à la femelle de recevoir; le soleil donne la lumière, la lune la recoit. Il ne faut donc point se troubler de ces récits des poètes. Platon dit que Jupiter, Neptune et Pluton se partagerent l'empire qu'ils avaient reçu de Saturne. Il n'emploie pas un mythe poétique, mais un mythe philosophique; aussi ne dit-il pas comme les poètes, qu'ils ravirent l'empire à Saturne, mais qu'ils le partagerent. Partage ou loi, même chose ( νόμος de νέμω ). La loi, c'est le par tage fait par l'intelligence. Or, Saturne signifiant, comme on l'a dit, l'intelligence, c'est de lui que vient la loi.

L'univers se compose de trois choses : les célestes, les terrestres et les intermédiaires, qui sont le feu, l'air, l'eau. Jupiter préside aux choses célestes, Pluton aux choses de la terre : le règne intermédiaire est soumis à Neptune. Ces nons désignent les puissances préposées à ces différentes natures. Jupiter tient un sceptre, signe de ses fonctions de juge; Neptune est armé du trident, comme présidant aux trois élémens intermédiaires; Pluton porte un casque, à caude des ténèbres de son empire. Comme le casque cache la tête, ainsi Pluton est la puissance qui préside aux choses obscires. Ne croyez, pas que les philosophes adorent des idoles, des pierres, comme des divinités; mais l'humanité étant sounise aux conditions de lasensibilité et nepouvant atteindre aisément à la puissance incorporelle et immatérielle, ní s'occuper sans cesse des idées, les images ont été inventées pour en éveiller ou en rappeler le souvenir; en regardant ces images naturelles, en leur rendant hommage, nous pensons aux puissances qui échappent à nos sens.

Les poètes disent encore que Jupiter ent de Theis trois filles, Eunomie, Dicé, Irene. Eune riege dans le ciel fixe, la le mouvement est continu et toujours le même, il n'y a point de diversité'. Dans la région des planétes habite Dicé. Là il y a distinction entre les astres, et la distinction appelle la justice distributive, laquelle rend à chacun ce qui lui appartient. Dans cette même région habite Irène; car il y a combat, et par conséquent la paix est nécessaire; il y a combat entre le chaud et le froid, l'Inunide et le secriais quoiqu'il y ait combat, il, y a harmonie. Voila ce que disent les poètes. Quand ils nous

<sup>\$</sup> Oบ่อ๊ะง อีเหอทุนย์ของ.

montrent Ulysse errant sur les mers par la volonté de Neptune, ils veulent dire que la manière d'être d'Ulysse n'était ni terrestre, ni céleste, mais mitoyenne: car Neptune préside à l'ordre intermédiaire. Ainsi, nous appelons fils de Jupiter celui qui ordonne son anne sélon le ciel; fils de Pluton, celui qui vit d'une vie terrestre; fils de Neptune, celui qui suit les lois de Pordre intermédiaire: Vulcain est une puissance préposée aux corps. C'est pour cela qu'il travaille avec des soufflets, is φόσεις, c'est-à-dire, h ταξε φόσεων, avec les productions de la nature.

Puisqu'il est ici question des Iles-Fortunées, de la justice, du châtiment, de la prison, faisons connaître chacune de ces choses. Les géographes disent que les Iles-Fortunées sont dans l'Océan, et que les ames vertueuses vont y habiter après la mort; mais il faut savoir que les philosophes comparent la vie humaine à la mer; comme la mer, elle est sujette au trouble, amère et semée de difficultés. Les îles dominent la mer et s'élévent au-dessus d'elle; aussi les poêtes donnent le nom d'îles fortunées à cette manière d'être uni s'élève au-dessus de cette vie et de la création. Il en est de même des Champs-Elyséens. Hercule exécuta le dernier de ses travaux dans les régions de l'occident, c'est-à-dire qu'après avoir achevé cette vie ténébreuse et terrestre, il vécut ensuite à la lumière du jour au sein de la vérité.

Mais qu'est-ce que la prison où s'inflige le

châtiment? Les philosophes pensent que la terre est percée de trous comme la pierre ponce, et que ces trous pénètrent jusqu'à son centre. Là, sont des lieux divers, les uns glacés, les antres enflammés. Des puissances Charoniennes y président, comme le prouvent les exhalaisons de la terre. Ce lieu est appelé le Tartare. Les âmes des méchans y demeurent jusqu'à ce que leur enveloppe (le charqui les portait, δγήμα ἀυτῶν) ait satisfait à la justice. Le coupable enchaîne est retenu immobile. En effet, une fois arrivé dans le Tartare, il perd tout mouvement; car c'est le centre de la terre, et il ne peut tomber plus bas. S'il continuait de se mouvoir, son mouvement scrait ascendant, puisque après avoir atteint le centre, il ne pourrait que remonter. Voilà pourquoi s'y trouve la prison gardée par les démons et les puissances terrestres. Car ce sont les démons, δαιμονιωδείς δυναμείς, que désignent le chien Cerbere et les autres gardiens de ce lieu. Telle est la différence des puissances divines et des puissances infernales.

incon 48, for. 76 verso - 79.

«Τούτων δε δικαται int Κρόνου — Ε΄ τω μέν δυν πάντα έγνώκως» « Sous le règne de Saturne — J'étais instruit de ce désordre avant vous.... » P. 404 — 405.

Pluton se plaint à Jupiter de l'injustice des premiers jugemens; Jupiter promet d'y remédier à l'avenir. Il est dans l'essence du mythe, d'établir l'antériorité et la postériorité, là où il y a toujours simultanéité. L'ordre imparfait, le mythe le suppose antérieur; l'ordre parfait, il le donne comme ayant succédé au premier; car il faut aller de l'imparfait au parfait. Toujours les juges et ceux qu'ils jugent ont été à la fois nus et revêtus de corps; toujours les jugemens ont été mauvais et bons; car les mauvais jugemens, ce sont ceux de cette vie, dictés par la passion ou par l'erreur; les bons jugemens, ce sont ceux de l'autre, vie, des juges divins, de la sagesse et de la raison: ces deux sortes de jugemens ont toujours existé simultanément. Le mythe change le rapport d'infériorité et de supériorité en rapport d'antérjorité et de postériorité. C'est ainsi qu'il faut entendre ces mots: autrefois on jugeait et on était jugé revêtu de corps, et maintenant on juge et l'on est jugé nu La diversité des temps est substituée à celle du rang. Les

Qu'entend Platon par ; ôter la prévoyance de la mort? si c'était un bien, pourquoi l'ôter à l'homme? si c'était un mal; pourquoi le lui avoir donné? Quelques-uns disent que Dieu fit bien de nous ôter la prévoyance de la mort; car, si nous en connaissions le moment, nous pour-

Platon 1.

interprètes n'ont pu parvenir à expliquer ceci, rebutés par la profondeur des expressions de

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ταύτα θὲ ἐξηγηταὶ ηδυνήθησαν ἐλεῖν διὰ βάθους χωρήσαντε τῶν πλατωνικών λέξεων.

rions vivre dans l'injustice, et nous préparer à la mort par une conversion d'un moment. L'i-s gnorance où nous sommes sur ce point est donc un très-grand bien, puisque nous sommes. obligés de nous conduire constamment comme des êtres raisonnables; mais il faut dire ce que c'est que cette prévoyance d'autrefois et cette ignorance d'aujourd'hui. Il y a trois questions susceptibles d'affirmations contradictoires... 1º L'ame ne vit-elle pas sur la terre revêtue d'un corps et ne périt-elle pas avec lui, ou bien s'ensépare-t-elle et existe-t-elle indépendante et : par elle-même? 2º N'est-elle jugée que dans cette vie, ou l'est-elle aussi dans une autre? 3º N'est-elle jugée que par les hommes, ou l'estelle aussi par une puissance divine? La réponse à une seule de ces trois questions détermine celle qu'on doit faire aux deux autres. Par exemple, si l'âme ne vit que sur la terre et périt avec le corps, il est évident qu'elle n'est jugée que sur la terre et non ailleurs, et qu'elle n'est jugee que par des hommes et non par une puissance divine. De l'autre part, si l'ame existe par elle-même, séparée du corps, il est évident qu'elle est aussi jugée dans une autre vie par uue puissance divine et non par des hommes. Le véritable jugement a lieu dans l'autre vie. Quand donc Jupiter nous ôte la prévoyance de notre fin d'ici bas, il ne nous ôte que notre gnorance et nous enseigne qu'il faut porter nos regards vers le tribunal de l'autre vie. Le mythe est une leçon adressée à Callicles, leçon qui lui apprend à préfèrer aux tribbrnaux d'ici bas, ceux du monde à venir. C'est dans ce choix que consiste notre liberté. Il dépend de nous d'embrasser ou de rejeter la vertu, et nous ne sommes point soums à la nécessité.

L'astrologie n'a pas d'existence, car elle détruirait la providence, les lois, les jugemens. Le philosophe, Ammonius dit: Je connais des hommes qui, selon l'astrologie, sont nes soumis à l'adultère, et qui cependant restent vertueux par la force de la liberté. Ainsi, la puissance de l'astrologie dépend de la volonté des individus. Si l'on agit selon sa conscience, elle est sans influence et sans effet. Aristote se prononce contre la nécessité, et admet le contingent, to évosyousvoy. Plotin accable l'astrologie par ce dilemme: Les astres sont animés ou inanimés. S'ils sont inanimés, ce qui n'est pas, comment peuvent-ils produire quelque effet, opérant sans âme, 200706 ένεργούντα? s'ils sont animés, et que leur action soit supérieure à la notre, θωστέρως η καθ' ημας ενεργεί, comment donnent-ils à l'un la richesse et tous les avantages de ce genre, à l'autre la pauvreté et toutes les autres sortes d'infortune ?

Jupiter ordonné à Prométhée d'ôter à l'homme la prévision de la mort: expliquons le mythpoétique de Prométhée. Prométhée est la puisance qui préside à la descente (καθόδου) des ânes raisonnables sur la terre. C'est le propre de l'âme raisonnable de savoir antérieurement (προμη-Detolat ) et de se connaître elle-même avant toutes choses. Les êtres privés de raison, lorsqu'ils recoivent une impression extérieure, ne distinguent ni cette impression ni eux-mêmes; car avant cette impression, ils ne connaissent rien. Mais l'âme, qui est essentiellement douée de raison, peut déjà discerner le bien et s'y attacher avant de connaître rien qui lui soit étranger. Épiméthée est regardé comme présidant à l'âme privée de ráison, parce qu'elle connaît à l'instant de l'impression, et non auparavant, ini vi align. Prométhée est la puissance qui préside à la descente des âmes raisonnables. Le feu, c'est l'âme raisonnable elle-meme; comme le feu, elle tend à s'élever et s'arrache aux choses d'ici-bas. Pourquoi Prométhée dérobe-t-il le feu? Ce qui est dérobé passe du lieu qui lui est propre à un lieu étranger: c'est-à-dire que l'âme raisonnable descend de sa patrie pour s'exiler sur la terre; c'est le feu dérobé. Pourquoi Prométhée l'enferme-t-il dans une férule? la férule est creuse; c'est le corps périssable dans lequel l'âme est introduite. Pourquoi Prométhée a-t-il dérobé le feu contre la volonté de Jupiter? Ici encore se retrouve le langage propre aux mythes. Prométhée et Jupiter voulaient l'un et l'autre que l'âme restât dans la région divine; mais comme il fallait qu'elle en descendit, le mythe conservant les ca-



ractères des personnes, montre l'état supérieur. c'est-à-dire Jupiter, comme ne voulant pas que l'âme s'abaisse, tandis que l'être inférieur la force de descendre; il lui donne Pandore, ou le sexe féminin (τὸ θηλυπρεπές), c'est-à-dire l'âme privée de raison. En effet l'âme tombée sur la terre ne peut, comme incorporelle et divine, s'unir immédiatement au corps; l'âme irrationnelle devient le lien de cette union. Elle s'appelle Pandore parce que chacun des dieux lui fit un don. Ainsi les choses de la terre sont illuminées par le moyen des corps célestes. Comme la lumière éclaire par sa propre énergie, ainsi Dien, par sa propre énergie, fait le monde; il fallait donc que le monde fût parfait; or, ce qui est parfait a un commencement, un milieu, une fin ; le monde devait donc avoir une extrémité, un réceptacle, τρύγα καὶ ἔσχατον, où fussent reléguées les choses qui naissent et celles qui périssent. Hésiode dit que Jupiter nous donna Pandore et que nous la recûmes aimant nous-mêmes la cause de nos maux; il veut dire par là que notre ame s'asservit aux passions par l'entremise de l'âme irrationnelle.

LECON 49', FOLIO 79 - 80 VERSO.

Ερα μέν ουν πάνει έγνουνε πρότερου η ύμεξε — ἐπειδέον οῦν ἀφίκονται πορά τὸν διαστύν, » εὐ čtais instruit de ce désordre avant vous — Lors donc que les hommes arrivent devant leur juge , » pag. 405 — 407.

Afin que les voiles dont le mythe couvre la

vérité ne nous la dérobent pas entièrement. Platon mêle au mythe une idée vraie. Suivant le mythe, Pluton et ses ministres, c'est-à-dire les puissances angéliques, vont se plaindre à Jupiter. Alors Platon suppose que ce dieu leur répond: Je connaissais avant vous l'abus, que vous me dénoncez, et, pour y remédier, j'ai établi juges mes fils. Vovez comme le mythe, fidèle à sa nature, divise ce qui est inséparable, et suppose des degrés et des époques différentes dans l'établissement de l'ordre. Mais en même temps l'erreur se corrige d'elle-même, et ce qui est imparfait nous conduit à ce qui est parfait. Car Platon déclare que Dieu savait déjà ce dont on se plaint. En effet, si Dieu surpasse par son essence les choses de ce monde, comment son intelligence ne saurait-elle pas tout ce qui arrive, lui qui a dit :

J'entends le muet, je comprends sans qu'on parle. Και κώφου ξυνιήμι και οὐ λαλούντος ἀκούω.

Pourquoi les trois juges sont-ils appelés fils de Jupiter? Pourquoi les uns jugent-ils les Asia-tiques, et les autres les Européens? D'abord il est ridicule de supposer que des hommes jugent encore dans l'autre monde; ensuite, comment croire que des dieux engéndrent des hommes? de plus, les hommes morts avant les juges n'auraited donc pas toutes des juges; enfin les âmes n'ont donc pas toutes des juges, car l'Asie et l'Europe

ne composent pas le monde entier, mais seulement la partie que nous habitous; elles ne s'étendent pas dans la partie opposée de la sphére terrestre. Voici la vérité: chacun est dit symboliquement fils d'un Dieu, selon sa manière d'être. Celui qui mène une vie conforme aux lois de l'intelligence, est fils de Saturne, parce qu'il agit comme un dieu. Celui qui pratique la justice, est fils de Jupiter. Comme ces trois hommes, Minos, Rhadamante, Eaque, ont mené une vie juste, on les appelle fils de Jupiter, et le mythe suppose qu'ils jugent dans l'autre vie.

Que signifie l'Asie et l'Europe L'Asie, contrée orientale, patrie de la l'unière; représente les choses célestes; l'Europe, située à l'occident et plongée dans l'ombre, représente les choses terrestrés. L'Asie et l'Europe désignent dans le mythe la vie du ciel et la vie de la terre.

Pour l'Europe? Ne devrait-ce pas être le contraire, puisque les choses celestes que représente l'Asie, se rapportent à l'unité, et les chosesterrestres que représente l'Europe, à la dualité? Nous répondrons que la supériorité de l'unité sur la dualité est ici conservée; car que dit le mytheà Je donneral à Minos la supériorité; si Eaque et Rhadamante doutent, ils sen rapporteront à Minos. Vous voyez danc comment la dualité est rapportée à l'unité. Mais qu'oi l'es juges de l'autre vie sont sujets au doute? D'abord le doute engendre la science; ensuite Platon appelle doute la connaissance dans un degré inférieur relativement à la connaissance divine. Puissances subordonnées, les deux juges dépendent du principe un et universel.

Les juges siégent dans une prairie, et jugent dans un carrefour où aboutissent trois chemins. Qu'est-ce que cette prairie? Les anciens donnent à la génération (γενικέ) le nom d'humide. C'est ainsi qu'il est dit au sujet de l'âme;

Les âmes des mortels périssent par l'humidité. Ψυχάσιν βροτεαίς θανατος ύγροϊσι γινέσθαι.

Le lieu du jugement s'appelle une prairie, à cause de l'humidité et de la variété. Prois chemins y aboutissent, parce qu'entre les âmes qui sortent de ces lieux, les unes s'élèvent, étant dignes de monter vers les cieux, les autres sont précipitées vers la terre, d'autres enfin se rendent dans un lieu intermédaire.

Le nom de juge vient de ce que le juge sépare, by su, condamne l'injustice et récompense la vertus car quand on dit que les âmes s'élèvent et qu'elles descendent, ces mots ne se rapportent pas aux lieux.

Icí parmi les trois chemins Platon n'en désigne que deux, celui du ciel et celui de la terre, et il ne parle plus du chemin intermédiàrre qui conduit à la génération, mais c'est à nous de concevoir le milieu, étant donnés les extremes. On trouve plus sonvent dans les mythes des philosophes que dans ceux des poètes ; des démonstrations jetées au milieu du mythe, semblables à l'affabulation des fables d'Esope. Ainsi l'on pourrait demander comment les juges, habitant toujours l'autre monde, savent ce qui se passe dans celuj-ci. Platon répond que la mort n'est que la séparation de l'âme d'avec le corps. Comme le corps conserve quelque temps après la mort les vestiges de ce qu'il a éprouvé pendant la vie, de même l'âme porte la trace de sa vie mande l'autre de la vient de l'autre de la vient les vestiges de ce qu'il a éprouvé pendant la vie, de même l'âme porte la trace de sa vie nouve de l'autre de la vient les vestiges de ce qu'il a éprouvé pendant la vie, de même l'âme porte la trace de sa vie voyant cette trace , appreunent quelles furent ses actons. Il emplie éette démonstration pour le mythe vulgaire.

LECON 50, FOL. 80 VERSO — 82 FIN.

« Επιτάν ούν αγίκωνται παρά τον δικαστέν. » « Lors donc que les hommes arrivent devant leur juge, » jusqu'à la fin, p. 411.

Platon éte au mythe son caractère poétique, en y ajoutant des démonstrations qui appartiennent proprement au mythe philôsophique. Après avoir dit que les juges sont nus, et que les norts gardent leur conscience, il ajoute que les rois sont jugés plus sévèrement. Il cite Tantale, Sisyphe et Titye. Ce dernier est étendu sur la terre, et un vautour lui ronge le foie; le foie signifie qu'il a vécu selon la concupiseence, la terre exprime ses sentiments terrestres. Sisyphe, qui a vécu selon la faculté irascible et ambitieuse, roule que pierre, et ensuite la laisse re-

tomber; car l'âme mal réglée tourne toujours autour des mêmes objets, περὶ αῦτα καταρρῖε il roule une pierre, corps dur, image de la vie matérielle. Tantale est au milieu des eaux; des fruits sont suspendus au-dessus de sa 'tête; il veut les cueillir, ils disparaissent, emblême de la vie dominée par l'imagination; c'est ce qu'exprime le fruit qui s'enfuit sans cesse.

On a demandé pourquoi Platon fait Minos et Rhadamante juges d'Asie, tandis que l'un était Lybien et l'autre Crétois? Mais selon les géographes qui divisent la terre que nous habitons en Asie et Europe, la Lybie et la Crète font partie de l'Asie.

Les âmes qui n'ont commis que des fautes légères, ne sont condamnées que pour peu de temps, et une fois purifiées, elles s'élèvent, non par rapport au lieu, ce qui est symbolique, mais moralement, par rapport à leur manière d'être. Les âmes coupables de grands crimes sont condamnées à toujours, n'étant jamais purifiées. Quoi donc, le châtiment ne cesse-t-il jamais? Il faut sans doute que la douleur passe sur les souillures contractées par le plaisir; mais le châtiment n'est pas éternel : mieux vaudrait dire que l'âme est périssable. Un châtiment éternel suppose une éternelle méchanceté: alors quel est son but? il n'en a point; il est inutile, et Dieu et la nature ne font rien en vain. Qu'entend donc Platon par toujours, dei? Il y a

- Carol

sept sphères : celle de la lune, celle du soleil, etc. Il y a de plus celle du cicl fixe. Celle de la lune se retrouve à son état primitif plus promptement que les autres; la révolution de cette planète s'opère en trente jours. La révolution du soleil est plus lente; elle dure une année; celle de Jupiter l'est encore plus, elle s'achève en douze ans; celle de Saturne ne s'accomplit qu'en trente. Ainsi les astres ne se retrouvent simultanément à leur point de départ que rarement. Par exemple, Jupiter et Saturne ne se retrouvent simultanément au même point que tous les soixante ans. En effet, Jupiter revenant au même point en douze ans, et Saturne en trente, il est évident que pendant que Jupiter accomplit cinq fois sa révolution, Saturne achève deux fois la sienne. Or, trente multiplié par deux égale douze multiplié par cinq, égale soixante. C'est pendant de semblables périodes que les âmes subissent leur châtiment. Les sept sphères finissent aussi par se retrouver dans la même situation par rapport au ciel fixe, mais seulement après plusieurs myriades d'années. Par le mot toujours, Platon entend la période de temps qu'elles emploient à cette grande révolution. Les âmes des parricides et celles des autres grands criminels sont punies à toujours, c'est-à-dire pendant toute la durée de cette période. Mais, dit-on, si un parricidemourait aujourd'hui, et que la grande révolution des sept sphères s'achevât dans six ans, ou

dans six mois, ou dans six jours, ne seraitil puni que pendant cet intervalle? Non, mais si la période est de mille ans, il souffre pendant mille ans, à compter du jour de sa mort. L'âme ellememe se corrige, mais peu à peu; et ensuite, selon son mérite propre, elle reprend de nouveau ses organes sur cette terre dans l'état où les a laissés sa première vie.

On peut dire aussi que les âmes souffrent ces supplices par l'imagination, et qu'elles s'épouvantent à l'aspect des filles aux yeux sanglants, comme parle le tragique. Sachez que les âmes qui doivent être purifiées ne sont pas seulement châtiées dans l'autre monde, mais encore dans celui-ci : quelquefois même, n'ayant pas été purifiées dans le premier, elles le sont sur la terre. Le châtiment les améliore et les rend plus susceptibles de purification. Car, au fond, rien ne purifie l'âme, si ce n'est la reconnaissance intérieure de ses fautes, reconnaissance qui ne s'accomplit que par la vertu. Et celle-ci n'a reçu son nom, άρετή, que parce qu'elle doit être embrassée pour elle-même, aiperf. Ce n'est donc pas le châtiment qui purifie l'âme, mais l'amendement, de même que le médecin ne peut seul opérer la guérison, si le malade ne suit le régime qu'il lui prescrit. L'âme, en arrivant sur la terre, oublie les châtiments de l'autre monde; car si elle conservait toujours ses souvenirs, elle ne pourrait pécher. Or, l'oubli lui a été donné pour son bien, car autrement elle pratiquerait la vertu sans désintéressement et sans liberté. L'âme donc châtiée, même dans ce monde; maise les donc chatiée, même dans ce monde; mais elle parait surtout se purifier dans l'autre, car la vie incorporelle, dont elle jouit alors, est plus propre à sa nature.

« L'un et l'autre portent ses jugemens, tenant une baguette en main. Pour Minos, il est assis à l'écart : il a un sceptre d'or... p. 410.» « Ράδδον έχων.... Χρυσούν σπέπτρον.»

La baguette significla marche droite et égalede a justice. Le sceptre est le signe de l'égalité; il est d'or, c'est-à-dire, immatériel, car l'égalité est immatérielle, dégagée de tout intérét. L'or désigne ce qui est immatériel, parce que seul, de tous les corps, il est incorruptible.

« Arrivé en présence de son juge, le fils d'Egine, quand il t'aura pris... p. 411. » « Tòv Àrytun; viov. »

Platon met cette périphrase : fils d'Égine, parce que Calliclés était Éginète.

FIN.



## TABLE DES MATIÈRES.

| AVERTISSEMENT                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DU VRAI COMMENCEMENT DE L'HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE.                                             |
| xénopнаме , fondateur de l'École d'Éléc 9                                                         |
| zénon d'élée                                                                                      |
| SOCRATE. De la part que peut avoir eue dans son procès<br>la comédie des Nuées                    |
| PLATON. Langue de la théorie des idées                                                            |
| EUNAPE, historien de l'École d'Alexandric 200                                                     |
| PROCLUS. Commentaire sur le premier Alcibiade 264                                                 |
| OLYMPIODORE. Commentaire sur le premier Alcibiade. 306<br>Commentaire sur le second Alcibiade 343 |
| Commentaire sur le Philèbe                                                                        |
|                                                                                                   |



#### ERRATA.

Page 19, Eppaywell; lisez Eppaywell.

Page 27, παρωδίας ; lises παρωδίας. - šidei, lisez είδιι.

Page 35, inomoiav; lises inomotiav.

Page 67, πόλλα; lisez πολλά. — ἔνι; lisez ἐνί. — Do même pag. 83.

Page 85, µixpov; lisez µixpov.

Page 102, dudemac; lisez oudemias.

Page 109, Éleá; lisez Éléa. Page 115, Biblia; lisez Biblia.

Page 114, ávrou; lises avrou.

Page 130, Znvávo; lisez Znvovos.

Page 165, xa0 auró; lisez xa0' auró. - sian; lisez sian.

Page 166, xaθ αὐτὰ ; lisez xaθ' αὐτά.

Page 169, μακάριαν; lisez μακαρίαν. — ἐπωπτεύειν; lisez έποπτεύειν.

Page 175, Somep; lisez Somep. - logurai; lisez logivrai. Page 193, θεολογος; lisez θεολόγος.

Page 195, avauviou; lisez avauvnou.

Page 200, Boissonnade; lisez Boissonade.

Page 208, πραξεσί; lisez πράξεσί. Page 210, iftixiv; lisez iftixiv.

Page 213, qópaç; lisez que c.

Page 216, Iva; lisezīva. - Alnbita; ; lisez Alnbeias.

Page 221, Illorivou; lises Illorivou.

Page 224, perpiorarou; lisez perpiorarou. - Thu; lises Thu. - Pount ; liser Pount.

Page 227, Lilibée; lisez Lilybée.

Page 236, τινα; lisez τινά.

Page 250, exapeúsis; lisez exágensis. Page 258, supula; lises supulas.

Page 259, προϊών lisez προϊών.

Page 2 o. Encydrof; lisez Encydroc. — Denis; lisez Denys; de même, page 327.

Page 277, Adyra; lisez Adyra.

Page 279, aulou; fisez aulou. - auros ; lisez auros.

Page 281, par le nom de son père ; lises par son nom patronymique.

Page 283 , 6 П.; liset 6 П.

Page 284, autor; lisez autor.

Page 292, Ως; lisez Ως. — ως; lisez ως. — Aps; lisez

Page 295, Acquarios; lisez Acquarios.

Page 307, 2º Proclus; lisez Proclus. Page 307, pi90v; lisez pi90v.

Page 325, naciv: lisez naciv. - Éléaras; lisez Éleáras.

Page 333, σοφροσύνης; lisez σωφροσύνης.

Page 351, Σκόλια; lisez Σχόλια.

Page 369, Παισθέος; lisez Παισθέος.
Page 371, Possidonius; lisez Posidonius. — λμιλίος; lisez Aμίλιος. — Olympiore; lisez Olympiodore.

Page 375, svoore; lisez sywore.

Page 386, σι; lisez σι. — παντίσσιν; lisez πάντεσσιν. ὑμυοπολεύσω; lisez ὑμυοπολεύσω. — περιλήπτον; lisez περι-

Page 391, όχεμα; lisez όχεμα. — δεμουιωδείς δυναμείς; lisez δεμουιώδεις δυνάμεις. — Εγω; lisez έγω. — έγωνως; lisez έγωνως:

Page 392, Ταύτα; lisez Ταῦτα. — ἡδυνέθησαν; lisez οὐκ

Page 395, nháya; lisez nhaya.

Page 396, Εφω; lisez Εγώ. — δηνώχως; lisez εγνωχώς. Page 397, κώφου; lisez κωρόδ. — ξυνιήμι; lisez ξυνίημι.

Page 300, voyágiv; lisez voyágiv.

PARIS. - IMPRIMERIE DE COSSON

# PICHON ET DIDIER,

LIBRAIRES-COMMISSIONNAIRES, SUCCESSEURS DE BÉCHET AÎNÉ,

QUAI DES AUGUSTINS, Nº 47, A PARIS.

Les Expéditions se font, dans les vingt-quatre heures, avec le plus grand soin; nous accorderons les remises et rabais dont certains ouvrages sont susceptibles.

### LIVEES DE FONDS ET D'ASSORTIMENT.

#### JURISPRUDENCE.

GEUNES DE POTRIER, contenant les Traités du Droit français, nouvelle édition, mine cu melleur ordre et publiée par les soins de M. Durts ainé, avocat à la Cour royale de Paris, et député nag-mentée d'une dissertation sur la vie et les ouvrages des célèbre jurisconsulte, par le même; ornée des portraits de Pothier et de M. Durris, et d'un face-simile, 11 gros vol. in-80 dego à 850 pages, beau papier satiné, caractères neufs.

ane supériorité méritée.

the imperient nettice.

In vise the courage of Poblic cut to the day promise you could be a promise of the course of the first of dire que. No pupir on eal Texture poor on debite je mérite. Jalear d'augmenter-secor le freuer dont jouit notre édition , nous vous criscit, le nouvelle publishent ou que nous d'once a public d'un beu portetuit de Nijuni, vipice ce tête de sa dissertation que nous d'once an public d'un beu portetuit de Nijuni, vipice ce tête de sa dissertation. Ce petrelle, jetit pue ll. Courage, seté gavé par la contraction de la comment de la commentation de la co

Fun à l'autre sont réunis et placés dans le même volume, qui, du cette manière, contient tout ce que Pothier a cetti sur la même matière.

3. Les manheriuse citations des lois romaines, qui étaient pour la plupart crosses.

3°. Les nombreuses ettations des lois romaines, qui étaient pour la plupart erronées, tronquées ou falsifiée dans las éditions précédantes, out été vérifiées, collationnées et rétablles avec voin sur les meilleurs tertes.

4°. M. Dupin a relevé dans celle-ci plus de six mille fautes existant dans les autres

dillion, e, it among mit greate quantité d'article.

S. lue siable comaines réservaient feither à terity les reduction, Gette billes, de la commande de la c

6°. La nouvelle classification adoptée dans cette édition, a donné le moyen de réduire à nonse le nombre des volumes qui la composant. Ces volumes, quotique contrenant plus de 550 at 850 pages, ne sont espendant pes incommodies par leur grosseure. La beauté du papier, le luxe et l'exactituée typographiques no laiseant rien à desirer.

LES LOIS DE L'ORGANISATION ET DE LA COMPÉTENCE DES DURINGUISOS CULTES, extipliquéed d'aprèles perincipes de la théorie, les doctrines des publicistes, et les décisions de cours souverniers, suivies d'une table analytique raisonnée de mattères, et des sibes des articles de la Charte et des ciaq Codes cités dans l'ouvrages, par G.-L.-J. Canax, professer à la Faculté de Droit de Rouse, auteur du Traité des Lois, de la Procédure civile, etc. 2 grands vol. iné-de de (66) pages, 3597.

M Carri, dant les carreges are la procedure civile out mérité le arfique manima et le magnitures et du horeus, evant annance, en les patients, qu'il receptit d'un travait de mémo genre nur l'expendation et le compétence des judicities étérés de la magniture de la compétence des judicities étérés de la competence de la participation de la competence de la competence de la justice civile. Certa un desta de la competence de la justice civile. Certa un desta de la competence de la justice civile. Certa de la competence de la justice de la la competence de la la competence de la justice de la competence de la competence de la la competence de la competence de la la competence de la competence de la la competence de la la compet

#### TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMINELLE EN FRANCE; par M. J.-M. LEGRAVEREND, deuxième édition, revue, corrigée ct considérablement augmentée. 2 gros vol. in-4°. . . . . 42 fr.

Le justices unite espet à Josephe une question spéciale, le majerite à qui me par le principal de la principa

DES LACUNES ET DES BESONS DE LA LÉGISLATION FRANCAISE, en matière civile et en matière criminelle, ou du défaut de sanction dans les lois d'ordre public, précédés d'observations sur le Jury en France; par M. J.-M. LEGRAYERIND, 2 vol. in-89, nouvelle édition, Paris, t&28.

Tout or qui est sort ide la planne d'un amis perford orininaliste que M. Legerecell, porte le caleid d'un raison sirée u liminates qui doinne son bujet et l'emeleure donn tous ses repports. Replèment estaire formpiul poets, l'ouvrege dont nous annoque la destince délius se peut peut très den un mouset plus oppurant juit de la montant de la comme de la missi qu'il signale sicit sit emplis on pout même dire ses vévid que set courage cat plus silie et plus de crevatariore maintant qu'il a réclair lors et son reppier ties, puisque le pouvernement stell consistence à l'eccupie l'anchement de poèter de la comme del la comme de la comme

Cu travail grave, s'il en fut jumis, aut en quelque sorte le complément du l'excellent Traité de législation criminelle en France, par le même unteur; il est, par conséquent, indispensable à toute les personnes qui posiblent ce deraite, et. à ceut qui sont applié, par leurs lomières et beur position, à contribuer aux travaux législatifs qui doivent affernit les droits de que las Français. Die long-temp l'ouvrage de Publier ner les Praductes est comm, jugé et apprésit, mon-reallement pris princionalités, amis même y re lus als hemines qui s'ent que de constituence supérfeciéles en autres de légisities. N. de Borto-Nevallée, et de constituence supérfeciéles en autres de légisities. N. de Borto-Nevallée, et de constituence à l'ouvrage par le manière de le constituence à l'ouvrage par le trape qu'il à par condépant folle y conserve, la manière dont il e du destait et se maisse de tout de la constituence de l'ouvrage, le trape qu'il à par condépant folle y conserve; la manière dont il e du destait et se de la conserve qui cultivaire de la conserve que la cultivaire vinqu'en s'entre de la conserve qu'il en la conserve qu'il en la conserve qu'il de la conserve sont évient se conseinent la lais invenisse con ce n vu plus d'un pusse parfère les hommes déjà consounée. On seut donc de melle utilité dei the une homes tradente, nelle que celle de M. de Borto-Navalle, enfet utilité de la tre une homes tradente, nelle que celle de M. de Borto-Navalle, en conseine de la conseine de la

ANALYSE DES PANDECTES DE POTHIER, en français, servant aussi de Table analytique et alphabétique des matières de l'ouvrage ci-dessus, également applicables au Digeste, par M. Mo-BEAU DE MONTALIS, reviseur, annotateur et traducteur en partie des mémes Pandectes. 2 gros vol. in-8°.

TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE LA PROCÉDURE CIVILE, par L.-F. Accir, ouvrage utile aux jeunes gens qui travaillent chez l'avoid ou l'anissier, et généralement à toutes les personnes qui se livrent à l'étude de la procédure. 1 fort vol. in-8-9. Paris, 59-8.

On trouve dans l'accellent ouvrage de M. Auger les rèples de la comprésence des juridictions crities, les acceptions que ces rèples receivent, la déductió des condiquences des unes et des actres. Les striviations des officiers ministériels sont exposées comme celles des piages. Le mode d'instruccion de toutes les instances est retries, la solution de tautez les questions est donnée, soit qu'elle émene des enteurs ou des tribusoux.

M. Auger e profité de toutes les inmières des jurisconsultes et de tous les orseles de la justice qui ont précédé la publication de son livre; mais il l'a fait en homme bien péndèré de 22 natière, avec tulent, et en rendant à chacun, avec une exsettaude scrupuleuse, ce qui lui appartieur.

PAILLET, Avocat à la Cour royale & Orleans.

LE NOUVEAU PARFAIT NOTAIRE, ou Manuel théorique et pratique des notaires; par deux avocats à la Cour royale, anciens moîtres-cleres. 2 vol. in-8°. Paris, 1828.

Permil les nombreux inverges publicé depuis le loi du 57 ventées su II, qui organi le notaries, on consequer le Nomena Perpiñ Reinfer, Les ventesque qui le louires, on consequer le Nomena Perpiñ Reinfer, Les ventesque qui le lyse et le développement de quedique prints de législation qu'il sut indispandable de production de la complexión de la legislation de production de production de la complexión de la legislation de le legislation de la complexión de la legislation de la l

Louis un branat commode, est devrage prévaien une foule de rénamés utiles et tanstreneties; réalant de recherches inneuens; il est terminé par une table auditique. tren-éventus, qui pest étre considèrée comme un véripaite dictionaire alrègé du mes évelé par ceux qui ont sequis une plan langue expérience. Les établisma qui de dutient, est de la comme del la comme de la comme

CODE: FORESTER, expliqué par les motifs et la discussion; ouvrage contenant; 2º un Vocabulaire de tous les termes particuliers aux bois et forêts, employés dans le Code, les motifs, la discussion et l'ordonnance d'exécution; 2º l'espode ets motifs dans les deux Chambres; 3º les rapports de M. le baron Favart de Liuspiade, député, et le comite loi, pair de France; 4º le texte de chaque article, suivi de la discussion dans les deux Chambres; 5º sous chaque article du Code, une conférence des naciemes lois, avec les dispositions de la loi novelle; 6º l'Ordonnance d'exécution du Code; 2º une table des divers articles du Code, avec l'indication des pages oi ils sont rapportés; 8º une table alphabitique et raisonnée des metières; par M. A. Charutau, avocat à la Cour royale de Paris, et rédacteur du Journal des Avoués. 1 gros vol. in-18 de Soo pages. Paris, 1828.

Le titre de set ouvrage suffit pour indiquer le sein qui a été apporté à ca-érishèle commentier de la bi. Tou la decoument sensitée on été resculité et mis en ordre. Personne n'ignore le travuil que nécessite une bonne table alphabétique; espendant l'enteur a penué qu'elle étit indisponable, et il l'e faite.

Cet ouvrage devraêtre recherché par les magintests, les jurisconsultes, les «dminis-tretut», et lous de émployés des caux ef névêt.

DISSERTATION SUR LA VIE ET LES OUVRAGES DE POTRIER, suivie de trois notices sur Michel L'Hospital, Omer et Benis Talon, et M. Lanjuinais; par M. Duris, docteur en droit,

ct avocat à la Cour royale de Paris. 1 vol. in-12. 3 fr. 50 c.

OEUVRES DE SERVAN (édites et inédites), avocat-général au parlement de Grenoble, avec des observations et une notice historique; par M. DE PORTETS, professeur au collége de France et à la faculté de droit de Paris ; seule édition complète, imprimée sur beau papier fin , par P. Didot. 5 forts vol. in-8°. Paris, 1825. 35 fr.

L'avocal-général Servan s'est placé ou premier rang parmi les oraleurs dont s'honore la megistrature française du dernier siècle.

Ses discours, objets des éloges de La Harpe, et de plusieurs autres littérateurs dis-tingués, ont oblenu le plus bêau triomphe que puisse ambitionner l'orateur bomme de bien, ils ont contribué à de nombrenses et ntiles réformes dans toutes les parties de

la législation, et surtout dans la législation criminelle. On irouvera dans cette édition plusieurs écrits remarquables de Servan, et que l'on chercherail en vain dans celles imprimées en 1818 et 1819. La Notice, qui sert comme d'introduction à l'ouvrage, est secompagnée de pièces justificatives, entre autres de plusieurs lettres inédites de Buffon, Mirabeau, Vol-

taire, etc., ele. SIX CODES (les), avec indication de leurs dispositions corréla-

tives et rapports entre eux; augmentés de la Charte constitutionnelle, de toutes les lois nouvelles, décrets, ordonnances, formant le complément de la législation civile, commerciale et criminelle, de l'ordonnance d'exécution du Code forestier, et d'une table générale des matières. 1 fort vol. in-18, beau papier blanc, imprimé sur deux colonnes, et orné d'une jolie eouverture imprimée. 3 fr. 50 c. Paris. 1828.

LE MÊME OUVRAGE (en miniature), jolie édition, imprimée sur papier vélin. 1 fort vol. in-32, couverture imprimée. Paris, 1828. 6 fr.

LE MÊME OUVRAGE (en miniature), très-jolie édition, encadrée, imprimée en mignonne, sur grand papier coquille vélin satiné; par J. Didot. 1 vol. in-48. Paris, 1828. Ce joli volume est un véritable chef-d'œuvre de typographie.

- CODE FORESTIER (le), édition in-48, pouvant s'appliquer à toutes les éditions in-32 et aux einq Codes in-48, se vend séparément. ı fr. 25 c.
- CODES (LES SIX), précédés de la Charte constitutionnelle, et de ses lois organiques, accompagnés du texte annoté des lois qui ont abrogé ou modifié plusieurs de leurs dispositions, et de l'indication de leurs articles corrélatifs; suivis du tarif des frais et dépens, des nouvelles lois , etc. , terminés par un Dictionnaire des droits d'enregistrement, d'hypothèques, et une table générale. 1 gros vol. in-8 de 985 pages, imprimé sur bon papier collé. 1828.
- CODE DES FEMMES (NOUVEAU), ou analyse complète et raisonnée de toutes les dispositions législatives qui règlent les droits de la femme dans les différentes positions de la vie; par M. CARRÉ. 1 joli volume iu-18. Paris , 1828. 3 fr. 50 c.

nÉPERTOIRE. UNIVERSEL ET RAISONNÉ DE JITHE-PRUDENCE, ouvrage de plusieurs juriconsultes, rédui our objets dont la connaissance peut encore être utile, et augmenté, s' des changemens apportés aux lois anciennes par les lois nouvelles, tant avant que depuis l'année 1814; 2° de dissertations, de pladoyes et de réquisitoires sur les uns et les aures. Undepuis 1855 aux éditions précédentes; par M. MERLIN, ancien procurres-général. 18 Journes in-4.

QUESTIONS DE DROIT qui se présentent le plus fréquemment dans les tribunaux; qualirème édition, comprenant sous chaque article toutes les additions faites aux précédeutes; par M. MERLIN. 8 volumes in-4.

Ces nouvelles éditions du Répertoire de Jusignessence et des Questions de druit , dont les métrianx ont été classés par l'auteur lui-même, surront le métrie inspréciable de résuir dans un seul cadre toutes les nottères éparses dans les éditions précédentes et les supolémens.

#### CONDITIONS DE LA SOUSCHIPTION

Catte refente générale des œuvres de M. Merlin ( Répertaire de Jurisprudence et Questions de droit ) l'ormers ringt-aix rolumes m-4', qui paraltroat de mois en mois en l'arciton de deux volumes. La neuvrihen livration ent en react, (1" juillet 1826.)
Le prix de chaque volume, pour les souscripteurs, est fixé à 18 fr.

TABLE GENÉRALE alphabétique et raisonnée des maières contennes dans le Répertoire de Jurispruelmes et dans le Recueil alphabétique des Questions de Droit de M. Mazzu, suivie de tables: r'ede bios romaines; 2º des lois étrangéres; 5º des lois franquêres; de lois de la commencia de lois étrangéres; 5º des lois françaises dans les deux ouvrages; par L. Romoswatu, ancien propriédaire du dept de solis : gros volume in-4; 1982, 25 fr.

Cette Table générale et alphabétique des muières, et les quatre Tables particulières, peuvent s'appliques aux différentes éditions du Répertoire et des Questions de doirs, par l'attection que l'autor a une de citet le mont de muitre, sere l'indication du titre, section, paragraphe, article et numére, lorsque le mot comprend ces divisions et sub-divisions.

PROCÉDURE CIVILE (LA) DES TRIBUNAUX DE FRANCE, par Piceau; quatrième édition, revue, corrigée et augmentée de notes par M. Crivelli. 2 gros volumes in-4. 1826. 42 fr.

PARFAIT NOTAIRE (LE), ou la seience du notariat, par A. J. Massé; sixième édition, revue, corrigée et eonsidérablement augmentée. 3 gros volumes in-4. Paris, 1828. 45 fr.

CONFLITS (LES), ou empiètement de l'autorité administrative sur le pouvoir judiciaire; par M. Bavoux, député. 2 volumes in-4. Paris, 1828. 25 fr.

COURS DE DROIT NATUREL, public, politique et ooustitutionnel; par M. Alb. Fritor, avocat à la cour royale, auteur de la science du publiciste. 4 volumes in-18. Paris, 1827. 12 fr.

- ADMINISTRATION (DE L') DE LA JUSTICE ET DE L'OR-DRE JUDICIAIRE EN FRANCE; par M. D'EYRAUD; deuxième édition augmentée. Paris, 1825. 3 vol. in-8.
- CAUSES CÉLÉBRES POLITIQUES ET CRIMINELLES du dix-neuvième siècle, rédigées par une société d'avocats et de publicistes. 8 vol. in-8, imprimés sur beau papier fin satiné. Paris, 1828. 50 fr.
- CLEF DU NOTARIAT, ou Exposition méthodique des connaissances nécessaires à un notaire; par LEDRU; deuxième édition. 1 vol. in-8. 6 fr. 6 fr.
- CODE ECCLESIASTIQUE FRANÇAIS, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelle, et des notes par M. M.-R.-A. Henrion, avocat. Paris, 1828.
- CODE FORESTIER, avec les motifs, la discussion des deux Chambres, des observations sur les articles et l'ordonnance, publié, de concert avec M. FAVART DE LANGLADE, par M. BROUSSE, avocat; deuxième édit. 1 vol. in-8, 1828.
- CODE DES PROPRIÉTAIRES, fermiers, locataires, entrepreneurs, hôteliers, etc., ou Commentaire sur les lois, etc., avec des modèles d'actes et un appendice sur la chasse et la pêche; par M. A. LATERRADE, avocat; deuxième édition. 1 vol. in-8. Paris, j538.
- CODE RURAL, ou Analyse raisonnée des lois, ordonnances et arrêts anciens et modernes, rendus en matière de police rurale, par Birer: 1 vol. in-8. 6 fr.
- CODE VOITURIN, on Recueil complet des lois et défenses concernant les messageries, les voitures publiques et le roulage; par M. Lafargue, avocat. 1 vol. in-8. Paris, 1827. 6 fr.
- COMMENTAIRE SUR LE CODE DE PROCÉDURE CYVILE, par PIGEAU; revu et publié par MM. PONCLIET, professeur suppléant à la Faculté de Paris, et Lucas Unimpionnaire, avocat à la Cour royale; précédé d'une notice historique sur Pigeau. 2 vol. in-4.
- COMMENTAIRE SUR L'ESPRIT DES LOIS de Montequieu, par M. le comte de Destuit de Tract, avec des notes de Conductr, et un Mémoire sur cette question: Quels sont les moyens de former la morale d'un peuple? 1 volume in-S.

  —Le mémo quivage. 1 fort volume in-S.

  5 fr. 50c.
- COMMENTAIRES SUR LES LOIS ANGLAISES, par BLACKS-TONE, avec des notes de M. Christian; traduits de l'anglais sur la quinzième édition, par Chonpré. 6 forts vol. in-8. Paris, 1823.

4011

- COMMENTAIRE SUR L'ORDONNANCE DU COMMERCE. du mois de mars 1673; par Jousse, avec des notes coordomant l'ordonnance, le Commentaire et le Code de commerce: par V. Becane, avocat; suivi du Traité du contrat de change; par Du-PUT DE LA SERRA. 1 volume in-4. 1828.
  - 8 fr. -Le méme ouvrage, 1 volume in-S.
- COMMENTAIRE SUR L'ORDONNANCE DE MARINE DE 1670; par Valin, avec des notes par V. Becane, avocat. 1 vol. in-4. 1828. -Le même ouvrage, 2 volumes in-8, 1828. 16 fr.
- CORPS DE DROIT FRANCAIS, ou Recueil complet des lois, décrets, ordonnances, arrêtés, sénatus-consultes, réglemens, avis du conseil-d'état, publiés depuis 1789 jusqu'à 1826 inclusivement. 2 vol. in-8., en 70 livraisons de 4 feuilles (64 pages) chaque. Prix de la livraison.
  - 78 fr. Le premier volume est terminé. Prix:

Mis en ordre et annoté par M. C. M. Galisset, avocat à la Cour royale de Paris, Les éditeurs s'engagent à donner gratis les livraisons qui dépasseraient le nombre de 70. On peut souscrire aux mêmes conditions pour un nombre quelconque de livraisons ou peut souterrie au neures colontous pour us aonime quesconqué es irrainent, ce qui permetir de remplucer celles qui serrient égarées, et de complèter les recaells que l'on sursit déjà 1 par exemple, 1e Bulletiu des lois, qui ne counnence qu'au to juillet 1754 (2 positrial an II). Les vingt premières livraisons contiennent tentes les lois non comprises dans le Bul-chtin allus femment un volume de 80 feuilles in-3, qui ne vend breiche, 45 fr.

- COURS DE DROIT FRANÇAIS sur l'état des personnes et sur le titre préliminaire du Code civil, par M. Prouphon, auteur du Traité des droits d'usufruit, etc.; 2º édition. 2 vol. in-8. 10 fr.
- DES FEMMES PUBLIQUES ET DES LIEUX DE DÉBAUCHE EN FRANCE, sous le rapport de la législation; par M. S., avocat. 1 volume in-8. Paris , 1828.
- DE LA PEINE DE MORT, par M. Guizot. 1 vol. in-8; deuxième édition. Paris, 1828.
- ÉLÉMENS DES INSTITUTES DE JUSTINIEN, précédés d'un coup-d'œil rapide sur l'histoire du Droit romain, depuis la fondation de Rome jusqu'aux temps modernes; par HUMBERT-FERRAND, avocat. 1 volume in-18. Paris, 1828. 5 fr.
- ESPRIT DU CODE DE COMMERCE, ou Commentaire puisé dans les procès-verbaux du Conscil-d'Etat, les observations des Tribunaux et Chambres de Commerce, etc.; par le baron Locké. to volumes in-8.
  - ESPRIT DE LA JURISPRUDENCE INÉDITE DU CONSEIL-D'ETAT, sous le Consulat et l'Empire, en matière d'émigration, de domaines nationaux, etc.; par M. Desnocherres, avocat. 2 volumes in-8. 12 fr.

- FAILLITES ET BANQUEROUTES (pzs), suivies du titre de la revendication en matière commerciale et de quelques obsérvations sur la déconfiture; par BooLAT-Part. 2 volumes in-8. 12 fr.
- LOIS DES BATIMENS, ou Nouveau Desgodets; nouvelle édition, corrigée et considérablement augmentée, d'après les arrêts et la doctrine des meilleurs auteurs; par Leface. 2 vol. in-8. Paris, 1326.
- Le même ouvrage, tirage de 1825. 2 volumes in-8.
- L'ORIGINE (de), des progrès de la législation française, ou Histoire du droit public et privé de la France, depuis la fondation de la monarchie jusques et y compris la révolution; par Bernard. I gros vol. in-8. 7 fr.
- MANUEL DES ARBITRES, ou Traité complet de l'arbitrage, tant en matière de commerce qu'en matière civile; deuxième édition, reque et augmentée. s vol. in-8°. Paris, 1828. 6 fr.
- MANUEL DU CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE, contenant toutes les dispositions législaires qui ont rapport à l'emprimat sur hypothèque, et des modèles d'actes, etc.; par M. Zanorr, avocat. 1 vol. in-18. Paris, 1828. 3 fr. 50 c.
- MANUEL DES EXPERTS en matières civiles, ou Traité des connaissances nécessaires aux experts, d'après les Codes civil, de procédure et de commerce, etc.; par M. Ca\*\*\*, accen avocat; cinquième édition. 1 vol. in-8. Paris, 1827. 6 fr.
- MANUEL DU JURÉ, ou Exposition de la législation criminelle dans les rapports avec les fonctions de juré, et commentaire de la loi du 2 mai 1827, etc.; par V. GUICHARD et DUBOUCHET, avocats. 1 vol. in-8. Paris, 1828.
- MANUEL DES MAIRES, ADJOINTS, ET DES CONSEILS MUNICIPAUX; par Rondonweau; troisième édition, revue, et augmentée. 1 fort vol. in-8, Paris, 1826. 8 fr.
- MANUEL DES NOTAIRES, ou Traité théorique et pratique du Notariat : deuxième édition, corrigée avec le plus grand soin, et augmentée. I gros volume in-8. de mille pages.
- OEUVRES DU CHANCELIER D'AGUESSEAU, nouvelle édition, augmentée de pièces inédites et d'un dissours préliminaire; par M. Paressos. 16 gros volumes in-8, ornés d'un beau portrait. Paris, 1819. 95 fr.
- GEUVRES DE COCHIN, classées par ordre de matières, suivies d'une table analytique, et précédées d'un discours préliminaire; nouvelle édition. 8 gros vol. in-8, ornés d'un beau portrait. Paris, 1822. 48 fr.

OEUVRES DE JÉRÉMIE BENTHAM, extraites de ses manuscrits; par Ét. Dunoxt, membre du conseil représentatif de Genève. 8 volumes in-8.

#### Chaque ouvrage se vend séparément.

- -- DÉFENSE DE L'USURE, ou Lettres sur les inconvéniens des lois fixant le taux de l'intérét, traduites sur la se édition; par BENTRIM; suivies d'un mémoire sur les prêts d'argent, par Turgor. i volume in-8. 1828. 5 fr.
- DE L'ORGANISATION judiciaire et de la Codification; par J. Вентнам. 1 volume in-8. 1828. 8 fr.
- —.TACTIQUE des assemblées législatives, suivie d'un traité des sophismes politiques, par Винтали; 2º édition, revue et considérablement augmentée. 2 volumes in-8.
- —THÉORIE des peines et des récompenses, par Вектили; 3º édit. 2 volumes in-8.
- -TRAITE des preuves judiciaires, par BENTEAM. 2 vol. in-8. 14 fr.
- ORIGINE DES LOIS (DEL'), DES ARTS ET DES SCIENCES, et de leurs progrès chez les anciens peuples, par Goguet; deuxième édition. Paris, 1820. 3 vol. in-8.
- PRÉCIS ALPHABÉTIQUE DE LA SCIENCE NOTARIALE, par M. Delmas de Terreçaye. 1 volume in-8. 6 fr.
- PROCEDURE CIVILE (DE LA), ouvrage dans lequel l'auteur a refondu son analyse raisonnée, son traité et ses questions sur la procedure, par G.-Lu. J. GARÉ, professeur de la Faculté de droit de Rennes. 3 vol. in-4.
- REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE, par MERLIN, tomes 16 et 17 séparément, faisant suite à la 4° édition. Prix de chaque vol. 18 fr.
- RÉPERTOIRE DE LA JURISPRUDENCE DU NOTARIAT, par une société de magistrata, de juriscouvalus et de notaires, sous la direction de M. ROLLAND DE VILLANDUZA, juga au tribunal civil de Paris. Ce Répertoire sera composé de cinq forts volumes si de . in St. Le prix de chaque volume est de .
- RÉPERTOTRE DE LA NOUVELLE LÉGISLATION CIVILES, COMMERCIALE ET AUMINISTRATUE, ou danayes raisonnée des principse consacrés par le Code civil, le Code de commerce et le Code de procédure, par les lois qui y rattachent, par la législation, sur le contentieux de l'administration, et par la juriaprudence; par le baron Faxan se Lancalac, conseillen d'attaet par d'autres magistrats et jurisconsultes. 5 volumes in-4, F. Didot,

- TRAITÉ DU GOUVERNEMENT DES PAROISSES; ouvrage très-utile aux curés, desservans et autres personnes seclésiastiques; par M. Carai, auteur des lois sur la procédure civile. 1 fort volume in-8; 7 fr.
- TRAITÉ DES DONATIONS, DES TESTAMENS et de toutes autres dispositions gratuères, suivant les principes du Codec civil; par le baron Gereure; 3º édition. 2 gros vol. in-4. (1827). 3o fr. Supplément à la seconde édition du Traité Des Donations, etc.; par
- Supplement a la seconde edition du TRAITE DES DONATIONS, etc.; par le baron Grenier. 1 vol. in-4- (1827.) 7 fr. 50 c.
- TRAITÉ DES HYPOTHÉQUES, par le baron Gaesses. 2 gros vol. in-4. (nouvelle édition, sous presse.) 26 fr.
- TRAITÉ DU JUGEMENT, par Ponent, professeur à la Faculté de droit de Dijon. 2 volumes in-8.

  12 fr.
- TRAITÉ DU CONTRAT DE MARIAGE, par BELLOT DES MARIARS, avocat près la Cour royale de Poitiers. 4 vol. in-8. 24 fr.
- TRAITÉ DE LÉGISLATION, ou Exposition des lois générales suivant lesquelles les peuples prospèreut, dépérisant outrastent stationnaires; par Charles Contz, avocat à la Cour royale, etc. 4 vol. in-8. Paris, 1828. (Ouvrage couronné par l'Académie franguise.) 32 fr.
- TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DES SUCCESSIONS ab intestat; par M. Malfil, avocat à la Cour royale de Toulouse. 1 fort vol. in-8. 1826. 8 fr.
- DES POUVOIRS ET DES OBLIGATIONS DES JURYS; par Sir Rierard Prigurs, traduit de l'auglais, et précédés de considétions sur l'ordre judiciaire en France et en Augleterre; par Charles Comte. a vol. in-8. 1826.
- DES DÉLITS ET DES PEINES; par BECCARIA, traduit de l'italien, avec une notice et les notes de tous les commentateurs. 1 fort vol. grand in-18, belle édition, avec portrait. 5 fr.
- COLLECTION COMPLETE. DES LOIS. décrets, ordonamens, réglemens et avis du Consci-d'Eut, publiés au les éditions officielles (de 1988 à 1845, inclusivement, par ordre chronologique); avec un choix d'instructions ministérielles, et de notes sur chaque loi, indiquant : 1º les lois analogues; aº les décisions et arrêts des tribunaux et de Consci-d'Euti. 2º les discussions rapportées au Monitaer; suivie d'une table analytique et raisonaée des matières; por J.-B. Duvanteirs, avocat à fa Cour royale de Paris. 14 volumes in-3, en petix-teate, sur deux colounes. Le prix de chaque vol. est de

- TRAITÉ DES ASSURANCES et des contrats à la grosse, d'Éménicos, conféré et mis en rapport avec le nouveau Gode de commerce et la jurisprudence, suivi d'un vocabulaire des termes de marine et des noms de chaque partie d'un navire; par P.-S. Bou-Lut-Parv (de la Loire-Inférieure). 1827, 2 vol. in-Ş.
- PANDECTÆ JUSTINIANÆ, in novum ordinem digestæ, cum legibus codicis, et novellis auctore, J.-R. Ротник. 5 vol. in-4. Au lieu de go fr., 60 fr.
- CODE DE PROCÉDURE CIVILE, expliqué par ses motifs et par des exemples, etc.; par J.-A. Rogrow, avocat. 1 fort vol. in-18; deuxième édition. 7 fr.
- CODE DE COMMERCE expliqué; par le même. 1 vol. in-18; deuxième édition. 6 fr.
- CODE CIVIL expliqué; par le même. 1 très-fort vol. in-18; troisième édition. 9 fr.
- CODES D'INSTRUCTION CRIMINELLE ET PÉNAL, expliqués par leurs motifs et par des exemples; par le même. 1 fort : vol. in-18. 8 fr.
- JURISPRUDENCE DES CODES CRIMINELS et des lois sur la répression des crimes et des délits commis par la voie de la presse; par Bourgugnon. 3 forts vol. in-8. 1825. 24 fr.

Outre les ouvrages annoncés dans le présent Catalogue, nous nous chargeons de fournir tous les livres de Jurisprudence et autres, aux conditions les plus avantageuses.

Notre Maison étant spécialement consacrée à la commission en librairie dans tous ses détails, les expéditions seront toujours faites immédiatement après la réception des demandes. Il est nécessaire d'indiquer la voie d'expédition.

Les personnes connues jouiront d'un crédit, suivant l'importance des demandes.

## LIBRAIRIE DE PICHON ET DIDIER,

quai des Augustins, nº 47.

LITTÉRATURE, HISTOIRE, POLITIQUE, ROMANS, ETC.

## COLLECTION DES MÉMOIRES RELATIFS

### RÉVOLUTION D'ANGLETERRE,

ACCOMPAGNÉE DE NOTICES ET D'ÉCLAIRCISSEMENS BISTORIQUES;

#### PAR M. GUIZOT.

I ISTORIE DU LONG PALIEMBEY,
convoqué par Charles Ivr en
1640, par Th. May. 2 vol.
Mémories de sir Perimere Warwick. 1 vol.
Mémories de John Parce, chappelain de Monck, suivi des
Mémories de Herrer et Brakelty. 2 vol.
Mémories de Lodlow. 3 vol.
— de Hollis, Huntiecton
x to E Hollis, Huntiecton
x to E Fairax. 1 vol.

ET DE FAIRFAX. I vol.
MÉMOIRES DE MISTRISS HUTCHINSONN. 2 vol.
La révolution englaise et la révolution

Histoire du long falliment, Prochs Charles I'r, Eikör, convoqué par Charles I'r en 1620, par Th. May. 2 vol.
Mikoniers de su Philippe War-Mikoniers de su Philippe War-

Mémoires de lord Clarendon.

4 vol.

Journal de H. Clarendon.

HISTOIRE DE MONTEMPS, par Burnet. 4 vol.

MÉNOTRES DE JACQUES 11. 4 vol.

— DE SIR JOHN RERESBY ET

— DU DUC DE BUCKINGHAM.

SONN. I vol.

La révolution englaise et la révolution française sont deux victoires dans le même geare et ses profit de la même cause. Elles out d'asses grandes dissemblances et des rapports qui nous infréressent beuxeup. Ces rapports sont nombreux, et soureut si exacts, que l'on o peins à repouver la pensée d'aute compension entre les desse exacts, que l'on o peins à repouver la pensée d'aute compension entre les desse

"Commercial, est derivata judiciana et arenat, es professora habile, qui réfule rena tent de autoba les manuels due proples monderes à l'étile de la jeunane françaire, e fait, dans la Callection des Mémoires que nous emoupons de nouveau, un véritable portes la l'Aughetter et à la Prince, la noit eu dej des cétitions la Londreit, ches nons, ils not crisée une vive entroité, parce que tous ceux qui possibilent la Collecnons, ils not crisée une vive entroité, parce que tous ceux qui possibilent la Collecnons, ils not crisée une vive entroité, parce que tous ceux qui possibilent la Collecpe procure la Mémoires et de la Mémoire mediate, et de un metre pain la même de juger deux grands événemens qui «rapliquent l'un par l'autre, et qu'illout les prélade de la révolution de monde, telle que nous la vogous sojournel lui.

### 

Get oursege, l'un des plus remarquables qui si prou depuis blen des nacies; poursblandel être just dans touteures partiest citus une cassable. Le quistième robenne set sons preuse, et terminera cette segie de recherches profendes, précenties avec aux clarges et une déspane de trip qui manquaut devidanier une compositions de une derindite. Le comme toutes bestoare qui a repportent à l'homme, se modife suivant les épopers, réquer, et se précisiones propercionamentes entre étate le hunières qu'un tousquance, hiu que le fond de la religion soit immunhé, su formes doirent changer, et que cet un grant artibler pour un septel, quant a régions est en arrives de se

propris à Caulteu égardi.

L'ourrage de M. Benjamin Constant terra d'un grand sisonne à la causa de l'indépendance politique et intellectualle, à celle des peuples et à celle dus rois. Il démontre, pur les faits du gassé, combien son floudées les rations pour l'arenit. Le vici des faits est plus puissante que celle des rajionnemens, et les préroyances acquièrent unes double force, quand elles ont en leur fraver l'histoire elle-mahme.

# de l'Histoire de la Restauration, par M. Guizot. Cet ouvrage formera 5 vol. in-8, dont 2 paraissent. Prix de chaque vol. . . 7 fr.

that due between H and delinger due are come, only page 4 eroset proportions proportions are war, per la solidar de jusquemen 40m; H Tempertillité, d'aji il l'ait para d'éclarie due veui, per la solidar de jusquemen 40m; H Tempertillité, d'aji il l'ait prante code historique, M. Guinet e et d'alliers 1 às diposition in matériaux la pasa mont et les plus importants. Ni higuéel le rois de Tempertillité production de la contraction de la companie de la co

COURS DE POLITIQUE CONSTITUTIONNELLE, ou Collection complète des ouvrages publiés sur le gouvernement représentatif et la constitution actuelle de la France; par M. BENJAMIN-CONSTIT. 4 forts vol. in-8%.

Gehalt l'Annater cellète de nos modernes senions qu'appartenuit it devit de nous sonner un cours de politique appliqué un temps présent. Le Angleis, qui re consultant et au de la companie de l'Appare scrielle. L'Angleis, qui re consultant et au des plus remarqualles de l'Appare scrielle. Depuis le consciller a la plus simple cityen, charen post trouve d'au les leques de M. Benjamislangua plus simple cityen, charen post trouve d'au les leques de M. Benjamiscassant de qua former son opinion positier une l'estique loquit qui sour réfig. Cette éducation une fois répandes. L'abilitaire un peut réguer long-temps, et la Charte ne serrait feur viale par la segue du peut me

CABINETS (les) ET LES PEUPLES depuis 1815 jusqu'à la fin de 1822 et le commencement de 1823, par M. Bignon. 3° édit. 4 vol. in-8. MEMOIRES SUR LES CENT-JOURS, avec des notes et documens inédits, par M. BENJAMIN-CONSTANT, 2º édit., augmentée d'une introduction , 1 vol. in-8. Paris, 1828 (sous presse). 7 fr.

Cos Mémoires, occueillis avec est empressement qu'excitent toujours les ouvrages d'un écrivain que son siècle considère comme le premier publiciste da monde, sont un des plus curioux et des meilleurs élémens que nous possédions de l'histoire de l'époque remarquable à l'aquelle ils se rattachent; eux seuls jettent une lumière parfaite sur que romarquasir. I influeie its se intecients, eux seuis jettent une inunère partitie sur ceute écopie douanate, et si mol comane mogrararea, o île greile militaire a des draite conasceri par le temps se dispatislant le brillant sospire de France. Personne on cliet videit plus la porteç que l'auteur de foire consastre excetement les causes et les détails du grand événement du 30 mars, poisque, popiele per l'apolono, il suit seccet bomme institugible de longe et fréqueme catrestiens sur l'atte de la France et ur son avonje, c'un institugible de longe et fréqueme catrestiens sur l'atte de la France et ur son avonje, c'un qu'il fit partie de cette fameuse mission si diversement interprétée. Aussi ces Mémoires juuissent-ils d'une estime universelle, et sont-ils toujours l'objet de l'empressement du public. C'est pour satisfaire aux nombreuses demandes qui nous en out été faites que nous publions cette nouvelle édition.

COLLECTION DES CONSTITUTIONS, Chartes et Lois fondamentales des peuples de l'Europe et des deux Amériques , par MM. DUPAU, DUVERGIER et GUADET, 6 gros vol. in-8, Paris, 1828 (nouvelle édition sous presse). . . .

Les sets constitutionals du différent peuples civiliré de l'Europe et d'Américus, font la base de toute les diseasoires un mitière de dris public. Busonnes une i constitution qui régit que nutiun, suu en connaître le teule, écut ésponer le de greves erreurs. Cette collection doit dont être le manuel de tous les hommes d'Est, de tous les publicities de tous les hommes qui, par leur rang social, sont specie à récompe de déglation politique.

MÉMOIRES RELATIFS A LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. par Buzor, député à la Convention nationale, précédés d'un

précis de sa vie, et de recherches historiques sur les Girondins. par M. Guadet, 1 fort vol. in-8°. Paris, 1828. . 6 fr. 50 c.

Coe Mémoires sont les plus complets qu'aient publiés les Girondins; ils présentent un tableau exact de la politique de ce parti si malheureux.

Dans le cours de cet nuvrags, on rencontre des délails très-intéressans sur les mou-vemens insurrectionnels des départemens, sur le situation de la France en 1704, sur les masseres de septembre, et edfin des snecdotes curieures sur Robespierre, Barrère et Saint-Just, sur le procès de Brissot et de ses compagnons d'infortune. et Salla-datt, fatt l'épones un sincer en en en en compagneux autocomme.

Les Mémoires de Busot sont précédés du recherbes sur les formalins, at de la vie de cel homme si fier, si courageux, si sensible, dont madème Rolland dit, dans ses Mémoires, qu'à le fui il fut prosque le scell qui ost combittre pour les principes.

Combieu l'âne est bouleversés lorsqu'on lit que ce vertueux citoyen, obligé de se

Common land the conservative strongs in the convertibilities, college due to an exposured marchine quit in unit, (specific design of the college due to the college d

Ces Mémoires sont indispensables eux nombreux souscripteurs des autres Mémoires qui ont été publiés sur le Révelution françoise ; autrement ils n'auraient que des documens incomplets sur ce grand drame politique.

LETTRES DE JUNIUS, traduites de l'anglais, avec des notes historiques et politiques, par M. Parisor. 2 vol. in-8. (nouv. édition) Paris , 1828. . . . . . . . . . . . . . . . . 12 fr.

Fully 1 (1996).

Productions du ghisis d'un habile et courspeut définance des libertes anglains, et Productions du ghisis d'un habile et courspeut définance des libertes anglains, et le test depuet qu'on prut appère de les vois autreniles en France.

Sans le reppeut l'illeries ju. Lettres de Jamies offeres un modèle ceptui de la dessu le reppeut l'illeries ju. Lettres de Jamies offeres un modèle ceptui de la consideration de la maximum politique d'une haute insognation, et que se particular d'un haute insognation, et que se particular de la consideration de la

teurs. (Journal des Débats.)

OEUVRES POLITIQUES DE M. DE PRADT, ancien archevêque de Malines, membre de la Chambre des Députés. 25 vol. in-8. Paris, 1828. . . . . . . . .

Sentinelle vigilante, en permanence pour ainsi dire eur un point de vus qui domine les deux hemiliphères, M. de Pradt examino d'un ceil ettentil les diverses untions du monde; il suit les peuples naisans dans leur divencions progressires, les peuples anciens chaix leur décadence ou leurs révolutions; il indique à chacun d'aux la marche qu'ile cata sem outcomerce ou centr recommon in 11 houque a casaci et un in anche qui la lorde de la compania de la condiciona del la condiciona de la condiciona de la condiciona del co genie étincelant une partie des biens qu'elle est eur le point d'obtenir.

Les ouvrages de cet homme célèbre, qui ne voit air la terre qu'une grande famille dont il est un des famheaux, sont pertout à leur place; nulle part ils ne sout étrangers; partout ils sont utiles, dans le Nouveau-Monde comme dans l'ancien.

COLLECTION DES PRINCIPAUX DISCOURS ET CHOIX DE RAPPORTS ET OPINIONS prononcés à la Chambre des Pairs et à la Chambre des Députés, depuis la session de 1815 jusqu'à nos jours , recueillis dans un ordre chronologique , avec un

précis historique; par M. Cantor. Cette collection formera 25 forts vol. grand in-18, imprimés sur beau papier fin satiné. Prix de . 3 fr. 75 c: chaque volume.

Cette collection doit être le manuel de coux qui aspirent à la députation; elle doit l'être également pont ceux qui, par leur position sociale, sont appelés à remplir de hautes fonctions dans le Gouvernement. Maie c'ast surtout eux personnes qui se deshautes tonctions dans le Gouvernement. Mass c'ast surtout sur personnes qui se dan-tement su harray qu'elle est indisponable. Sous outer régime constitutionnel, plus que jesuis, l'avocst doit posséder cette philosophis morale et politique qu'exigent le prince des ortenes romains, at tes femiliaries reve les formas solemelles di l'est quaece tribunitisme, parce qu'il honorable mission de défendre les interêts privés que le le la comment de l'est de du citoyen, peut encore se joindre la mission plus vaste de défendre les intérêts géné-

du cilyen, puet accore a pinate a manou pan "me de par," me de par, "me de par de pa célèbres, sur lesquels nous fondons le succès de notre entreprise.

| I | Æ | RODE         | UR FI      | RANÇA      | ıs,  | ou   | lcs    | Mœu    | rs j   | ra  | nçai  | ises  | du   | jou   | r,    |
|---|---|--------------|------------|------------|------|------|--------|--------|--------|-----|-------|-------|------|-------|-------|
|   | p | ar M. DE     | Rouce      | MONT. 6    | vol. | in-  | 12 (   | 6ª édi | lion   | ),  | orn   | és de | 12   | jol   | ies   |
|   | g | ravures.     | Paris,     | 1827.      |      |      |        |        |        |     |       |       |      | 21    | fr.   |
|   | C | haque r      | olume .    | se vend    | sėp  | are  | ment   |        |        |     |       | . 3   | fr.  | 50    | c.    |
|   | Ľ | intérêt et l | la variété | des sujats | que  | l'eu | teur s | chois  | is, la | fid | elité | de se | u po | ortra | áts , |

L'Interest et la varione des supir que l'estants - consult, à l'estant de la perfette de la printiere des mours de chaque époque, et surtout l'april d'observation répendé à pleines mains dans ses tablesur, out aussé à cet couvrage un soche que le temps » d'ait d'évectrite. Prosput nou les carbes de libre avoir de l'évectrite. Prosput nou les carbes de la consultat de l'évectrite. Prosput nou les carbes de l'est contrait et les vertue des pronnesses que l'évérait am et ca soine. Plaisers sustance avoir les rices dans ses articles le mijet de plesse de thélite qui ont obtens de grande auschi, et.M. de Rogmonat ét de saut une prévideme pour ses confèrers tour l'eur profued et malis , souvent ceutripes auss sigreur et savant seus prédentées, muit toujours vrai, prituiel, foujours mui des mours, des lois et de institutions de son peys.

#### Chaque ouvrage se vend séparément.

| CAROLEIDE (la), ou la Cour de Charlemagne. 3º édition,            |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| et corrigée. 1 gros vol. in-8, orné de 2 belles gravures de H. V. | ernel |
| el d'un plan figuratif du lieu de l'action ,                      | 8 fr. |
| ETRANGÈRE (l'). 4º édition. 2 vol. in-12, ornés de jolie          | gra   |
| vures                                                             | 6fr   |
| IPSIBOÉ. 4º édition. 2 vol. in-12                                 | 6 fr  |
| RENEGAT (le). 7º edition. 2 vol. in-12, fig                       |       |
| SOLITAIRE (le). 11° édition. 2 vol. in-12, ornés de jolie         |       |
| vures                                                             |       |
| SIÉGE DE PARIS (le). In-8, 1826                                   | 4 fr. |
| ISMALIE, ou l'Amour et la Mort, roman-poème. 3° édition.          |       |
| in-12, 1828                                                       |       |

La réputation conceptame de M. le récente d'Articocert et le grand succh de use ouvrages au font que d'arcentre de jour se jour. Le Soldinez, d'enues populaire en France, l'est soud ches toutes les nations. Le Rendez, l'un des renants ne plus resaurquable et l'époque, sois les responds de l'imagination et de la précidence et sentimens, place son auteur à lus 'rang direct permi les écririms du genre, l'prilod, autris piquants, paront que M. Afallicanter avist plus d'une cocch à si pre, et que chiai qui unit fait vener tent de larmes possité entire soni dans l'ame de sou beteun les énations les plus quies. L'Étrougher ouvre diniciement dermatique, a de faje cé pur les connaisseurs sus-denus nême de Sourranz, et quant la Caucitanç, on an samrid disconnée que et courrage rendezes palaceurs genre de besuité.

Les ouvrages de M. d'Arlincourt sont maintenant traduits dans tontes les langues de l' l'est ouvrage ; es qui pouvre, auna réplique, que M. d'Arlincourt connaît le cœur humain, et qu'il a deviné le goût du siècle.

# Ouvrages de Madame Buijot.

| COL     | VELLE DE MONALE jou Essais sur i nomme, les caracteres,                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| le      | Monde, les Femmes, l'Éducation; ouvrage inédit, par Madame                                                                                                                  |
| G       | uizor, précédé d'une Notice de M. Ch. DE REMUSAT, et publié par                                                                                                             |
| M       | . Guizor, 2 vol. in-8, ornes d'un beau port. Paris, 1828. 14 fr.                                                                                                            |
| servet  | as le tifre de Conseils de Morale, cet ouvrage comprend un grand nombre d'ob-<br>lions souvent neuves, profondes même, et toujours très-piquantes, sur la nature            |
| huma    | ine, les diverses classes de la société, les moèurs, les caractères, et tantôt une idée<br>veloppée avec étendne, bientôt elle est résumée en une phrase énergique et ingé- |
| est de  | veloppée avec étendne, hientot elle est resumes en une purais energique et inge-<br>n. Les chapitres intitulés : 1° ales Sentimens moraux; 2° du Monde; 3° des              |
| Femn    | mes , contiennent , entre entres , une foule de morceaux d'un grand intérêt; le                                                                                             |
| style . | est remarquable par son originalité, se vivecité et souvent son éclet.                                                                                                      |

LETTRES DE FAMILLE SUR L'ÉDUCATION, par Madame

Guinor reprosage couropné par l'Académie dans sa séance du 5£ août (827, comme le plus utile aux mours. 2 beaux vol. in-8. (Nouvelle édition.) Paris, 1928. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 fr. Ce qui distingue le livre de N<sup>m</sup> Cuistot, ce qui en fait un oursepa sent et d'un fette tont généri, ce de Cite vraineux un lirre de note temps, un lirre ésant sont l'ampirelle du 6 ce hon seus là n'hà lois deve d'pretiges, de cet opprit de justice distribuer et de l'incet étaglième, de ce reprot peur le trevent et le néstice personnel, de ce partie de l'incet étaglième, de ce reprot peur le trevent et le néstice personnel, de ce partie de l'incet de l'incet étaglième, de ce reprot peur le trevent et néstice personnel, de ce partie de l'incettair de l'i

UNE FAMILLE, suivie de Nouveaux Contes moraux; onvrage inédit, à l'usage de la jeunesse, par Mme Guzzor; précédé d'une Notice par M. Guzzor. 2 vol. in-12, ornés de jolies gravures. Paris, 1828. 8 fr.

l'ouvrage le plus utile sux mœurs , dans sa séance du 31 mare 1827.

Ce petit ourrage postbume de Ne<sup>40</sup> Guisot, et les Conter qui y sont joluts, ont le même métite et le colone intérêt que les précédents. On trouvers dans une Femille le tableau le plus ainmé et le plus doux de le vie domantique, de ses occupations, des incident qui y récuvent survenir, et des divers caractères des enfins ; le chorme des détails on étale la vieil.

NOUVEAUX CONTES, ayant pour titre: le Jeune Précepteur, la Générosité; la Mère et la Fille, Vie de Nadir. Un Premier Jour de Collège, Scaramouche, etc., etc., par Mme Guizor. (2º édition.) 2 vol. in-12, ornés de jolies gravures. Paris, 1827. 9 fr.

Personne n'ignore qual fist, en 1913, le succès des premiers Contat de M' Guissel, alers N' de Macha, initiatels e les Difunis e dux délians fortest calerées en un mois. Les Plaureaux Contes évat pas moiss hires résul, et ac le méritest pas moiss: parsit une morte le plas dérée à s' é d'une la la pueté de caten dans dus douis plus naiverements et plus despiés. Cest une levers plus de des des des maries naiverements et plus despiés. Cest une levers plus de demans, et un peut le dire, tient sur le carrier et les supilians des enfous, et un les moyens de la direction treis sur la carrier et les supilians des enfous, et un les moyens de la direction. CONTES ET CONSEILS A MES FILS, imités librement de Kotzebue, par M. P.-J. CHARRIN. 3º édition. 2 gros vol. in-12, de 800 pages, ornés de i 1 jolies grav. Paris, 1827.

Deux éditions de cet ouvrage ont été épuisées; il convient à tontes les classes de lecteurs. Il est peu d'ouvrages qui offrent une moralité plus pure, et impirent plus vivement l'amour du trevail, colui de le vertu. Les arrèctères des différent personnages mis en soème dans les Contes dessurfiques que nous réimprimons pour la troisième fois, sont dessloés evec entent de vigraur que de vérité.

FABLES NOUVELLES, par M. JAUFFRET. 2º édition, revue, corrigée et augmentée. 2 vol. in-8, ornés de 6 belles gravures de Desenne . et du portrait de l'auteur. Paris, 1826. ... . . . 12 fr. Le même ouvrage, 2 vol. in-12, avec les mêmes grav. . . . 8 fr.

M. Domandi, en reaches compre de la première délième de ce result dans la James de la Herita que la Chiff de la Ch

LETTRES SUR L'APOLOGUE ET LES FABULISTES anciens et modernes, par M. JAUFFRET. 3 v. in-12, fig: Paris, 1827. 9 fr. Ces lettres ont été écrites, en 1814, à une jeune personne plaine de mérits, qui ter-minait alors son éducation dans l'une des meilleures institutions de demoiselles qu'en

puisse trouver en province. Elles officent une sorté de galorie historique et hiographique du genre fabulaire, galerie que les jeunes gons des deus sexes ne seront peut-être pas les seuls à parcourir evec fruit. Les hommes groves, les érudits mêmes pourrent y faire de petités excursions qui ne seront pas pour eux sans agrément.

SAVANT DE SOCIÈTE (le), ou Petite Encyclopédie des jeux familiers , par M. J.-P. CHARRIN. 4º édition. 2 vol. in-12, ornés de 4 jolies gravures et de plusieurs planches. . .

Nous n'avons rien négligé pour rendre cette quatrième édition digne de l'accueil que le public e bien voulu faire sur précédentes, et, pour justifier son titre, nous evons recueilli les plus jolis joux de Société et les pénitences les plus egréables; et nous srous choisi, parmi les Proverbes dramatiques de Carmontelle, cour qui nous ont paru les glus gais, et qui cuigent le moins de mise en scène, en sorte que notre ouvrage est le plus complet qui sit para jusqu'à ce jour.

THEORIE NOUVELLE ET RAISONNÉE DU PARTICIPE FRANCAIS; par M. Beschen, professeur de grammaire . 4º édit. . rèvue et augmentée. 1 gros vol. in-8º. Paris. 1828.

Le partique a toujour de l'onsidée comme use des plus grandes difficultés de notes langues d'est ma plus l'est par suissaire, qui ne caux pe par mis d'éfficia aux pressent le la comme de l'est aux pressent de l'est partique d'est aux pressent de l'est partique d'est aux plus de l'est par l'est partique d'est par l'est par l' Le participe a toujours été considéré comme une des plus grandes difficultés de notre

# Ouvrages de M. P. A. Cemare.

NOUVEAU DICTIONNAIRE DES RIMES, suivi d'un Traité de versification; par P. A. LEMARE, auteur du Cours de langue française, de langue latine, de lecture, etc. Ce dictionnaire, distribué d'après un double ordre alphabétique, facilité les recherches, rapproche les analogies, et gradue les rimes selon leur plus ou moins de suffisance ou de richesse. 3000 vers, presque tous pris dans les auteurs classiques, donnent à la suite de chaque sérié de finales les exemples techniques de toutes les sortes de rimes et de leurs homonymies. 4000 mots, qui ne sont point dans le Dictionvaire de l'Académie, donnent les prénoms comme André, Laure, etc. les noms historiques, comme César, Pyrrhus; ou mythologiques, comme Apollon, Thésée; ou géographiques, comme Lyon, Auxerre, avec leur proponciation. De la nouvelle distribution résulte nonseulement un instrument plus prompt, plus commode, plus sûr. comme Dictionnaire de Rimes , mais le plus naturel pour acquérir la connaissance et le génie de notre orthographe, 1 gros vol. in-S.

On voit, par ce titre seul, combien ce nouveau Dictionnaire est supérieur le ceux de Richelet, de Wally et Drevet, de Philippon de la Radelaine, de Botste et d'Amoche.

"A d'amondia aminin, m. eflet, mat remplis de confusion, il manquent d'une longen methods de duclinicia i tentré la rivaire homosymes pour freisses, tentré tilles y sons apparées; p'autres foit on set somiti de tent de reuveis, que les moits qu'on chevre comme de la com

ssurest trop le dire dans l'interet du puoise, c'est le scul reculement son qui et ète fait de nos jours.

Ce Dictionnaire est suivi d'un Treité de Versification, qui e eussi obtenn les suffreges de tous les homisses éclairés.

COURS DE LANGUE FRANCAISE, théorique et pratique, en six parties: idéologie, lexigraphie, prononciation, syntaxe, construction, ponctuation; deuxième édition, refondue 2 grosvol. in-8.

COURS DE LANGUE LATINE, théorique et pratique, ou quatre mille exemples pris dans Tite-Live, Cicéron, Virgile, Horace, etc.; par M. Lemare. 1 gros vol. in-8. 9 fr.

EXERCICE DE LA LANGUE FRANÇAISE, contenant plus de 4,000 exemples pris dans les classiques employés pour fonder les théories et servie de texte aux téhens s'es Exercices chiffrés, où passent et repassent en revue toûtes les difficalités de la langue parlée et de la langue écrite, avec les moyens de la déchiffration, et les remois au corrigé, par P. A. Leman. 1 fort vol. in-8°. 9 fr.

| nembre                         |
|--------------------------------|
| 20 fr.                         |
| 3 fr.                          |
| 3 fr.                          |
| on pu-<br>7 fr.                |
| s effets,<br>ir. 50 c.         |
| ri d'uu<br>nder la<br>r. 50 c. |
|                                |

Cette édition, la plus complète de toutes celles qui ont paru jusqu'à ce jour, a été evus eyec soin per l'auteur. Nons nous abstisndrons de parler du mérite de cel ouvrage. Les savans la mettent er rang, et ceux qui veulent sequérir la plus utile de toutes les sciences le

morale d'un peuple? 1 fort vol. in-18.

PEINE DE MORT (de la), en matière politique, par M. Guizor, 2° édit., 4 vol. in-8. 1828. . . . . . . . . . . . . 4 fr. Cette question, depuis long-temps présentée eux méditations du legislateur, ne fut jameis aussi heureusement traitée, aille set complète, dans ce sens qu'ells ne laisce pes la pouvoir d'y répondre, ai on ne partageait pas les opinions de M. Guisot. Les journaux ont dit de ce luvre que l'auteur avait à le fois fait une noble action et un excellent ou-

| TION    | S, du | 50  | rı d | es p | eup  | les | daı  | ıs t | ous | le   | s si | ècl | es . | et  | D  | arti | cu  |
|---------|-------|-----|------|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|-----|----|------|-----|
| lièreme | mt du | per | ple  | fran | cais | . P | ar . | М.   | Aze | aïs. | 3    | vol | . ii | 1-1 | 2, | Par  | ris |
| 0       |       | -   | -    |      | ٠.   |     |      |      |     |      |      |     |      |     |    | 8    | fr  |

principe aux frada movemens de la civitation en France, appar se regen de Louis XIV jusqu'à nou jourt. Dura ce tableus, se soot placés successiramal plusiume personnegas celèbres, Richelleu, Muzrin, le cardinal de Rets, nadama de Svigné, Boauset, Frésdon, J.-J. Roussaw, Voltaire. L'auteur du Systieme des Compensations a nue réputation qu'on ne suursit contaster, sez nominamens outwirselles le rendent recommendable b tontes les classes de lecteurs.

NOUVEAUX ÉLÉMENS DE CHIMIE théorique et pratique, à l'usage des étudians en médecine et en pharmacie, et de tous ceux qui se préparent à subir leur examen ; par M. FABULET ; deuxième édition, entièrement refaite et augmentée. 2 vol. in-8°, ornés de 14 planches. 1827.

Cet ouvrige e mérité les suffrages du public. L'anteur l'a amélioré dans sa deuxième cătiton, et l'a engementé de tout ce que la science a offert de nouveau et d'intéressant à avoir. L'élève des Fourcroy, des Bertbollet et des Chaptal marche aur les traces de ses dignas maîtres. (Journal des Sciences naturelles.)

NAPOLEON EN EXALL; (complement du Métaoriet de Senie de Ambière). El elabeiro coasterant les opiniones, les artélaciones de manpoléon sur les érénemes les plus importants de sa vie, duran atrais ans de sa captirité, et ournée d'un fixe suitule, recueille ma Barry E. O'ME.R.R., son dernier, chirurgieur, quatrième édition, 1824, a val. de 18-24. Son dernier, chirurgieur, quatrième édition, 1824, in 18-24. Son dernier, chirurgieur, quatrième édition, 1824, a val. honde de l'ambière de de l'ambière de l'a

PORTRAITS POLITIQUES DES PAPES, considérés comme princes temporels et comme chefs de l'Eglise, dépuis l'établissement du Saint-Siége à Rome jusqu'à nos jours, par Llonsatz, auteur de l'Histoire de l'Inquisition d'Espagne, 2 vol. in-8-é 12 fe. Le appar et les los quistidaide de l'princia publica, Le lossurarentes ansies que les losses; out qui gouvernent mai seront billuie, finsent-lié, rettus de la pouper et ceiffé de la triple corronne.

SAINTE BIBLE (la), contenant l'Ancien et le Nouveau-Testament, traduite en français sur la Vujulet, par la Mayren Le Sarc, 27 livraisons, formant 12 gros vol. in-S.; grand-raisin gériés de trais cents belles gravaures, d'après Marillieret Monsien, Paris, Didot jeune, Prix en feeilles.

nu lieu de 53, fr.; 200 fr.
catomos à la Bradele.

Modifier raison de versus fuit Feequitoles, sinsi que de 10,00 kHz phabath qua

Fornent.

Il resta del livrations popr compléter les souscripteurs eux premiers exemplaires, principalement celles de 15 à 27, forment les tames 5 à 12 in-8 et in-4; nous les vendrons séparément.

CARACTERES DE LA BRUYERE, nouvelle édition, avec une notice sur la rie de La Bruyère, par M. Sicard, un avertissement et de nouvelle notes, par M. integer; suivies des caaceriass or Traforenassr., avec des additions et des notes, par M. Schweig-lausser; et d'une tuble avallytique. 2 vol. in-8°, imprimés sur beur papler fin, et ortés d'un beau portrait de La Bruyère, d'après Deveria-Paris, 1822.

D'ANACHARSIS EN GRÈCE, vers le milien da

| 4 siecte avant Jesus-Christ , suivi a un voyage en Italie et d'œu-   |
|----------------------------------------------------------------------|
| vres diverses, par Banturieux; édition augmentée d'une notice de     |
| M. Villenave. 8 vol. in-8. brochés. Paris , Belin 34 fr.             |
|                                                                      |
| Le mama nuvrage, broché en 4 gros vol. Fin-8 32 fr.                  |
| 2 1 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                              |
| OBUVRES DE DUCLOS (complètes), contenant l'Histoire de               |
| Louis XI, Mémoires secrets sur Louis XIV; la Régence et              |
| Louis XV, Considérations sur les Mœurs, Mémoires, Voyage en          |
| Italia, Romans, etc., etc., nouvelle édit., avec une Notice, par     |
| M. Villenave. 6 vol. in-8. Paris , Belin                             |
| Le même, broché en 5 gres vol                                        |
| ŒUVRES DE MARMONTEL (complètes), contenant ; les Elé-                |
| mens de Littérature ; les Contes Moraux , les Incas ; Bélisaire ,    |
|                                                                      |
| Régence du duc d'Orléans , Théâtre, Poésies, Morale , la Pharsale ,  |
| Mémoires, etc., etc., nouvelle édit., avec une Notice, par M. Ville- |
| nave, 14 vol. in-8. Paris, Belin 60 fr.                              |
| Le même, broché en 7 gros vol in-8                                   |
| Le meme, produce en y gros for neo                                   |
| OEUVRES DE LA BRUYÈRE, LA ROCHEFOUCAULT ET                           |
|                                                                      |
| VAUVENARGUES, complètes et réunies, avec des notices sur             |
| chaque auteur. 2 vol. in-8. Paris, Belin 13 fr.                      |
| Le même ouvrage, broché en s scul gros vol                           |
| CEUVRES DE THOMAS (complètes), nouvelle édition, avec une            |
| notice sur sa vie et ses ouvrages, par M. Villenave. 4 vol. in-8.,   |
| notice and an ric or and darranges, but my timenator & ton m-or;     |

Le même ouvrage, broché en 2 forts vol. in-8.

SATTRES DE JUVENAL, traduites en français, par Fabre de Narbonne, professeur à Sainte-Barbe; nouvelle édition, avec le texte en regard, accompagné de notes sur le texte latin et français, extrait des meilleurs commentateurs. 3 vol. in-8°. Paris, 1826. 21 fr.

OEUVRES DE FLÉCHIER, nouvelle et belle édition. 10 vol. in-8°, pap. fin satiné, ornée d'un beau portait. Paris, 1828. 60 fc.

- NOYAGE DE TROIS MOIS DANS LES MONTAGNES DE ROME, par MARIE GRAHAM, auteur d'un Voyage aux Indes, etc.; trad. de l'augl. sur la seconde édit., 1 vol. in-8. Paris, 1829. 6 fr.
- HISTOIRE D'HENRI IV, dit le Grand, contenant sa vie, ses bons mots, saillies et réparties beureuses, ses correspondances, tant avec ses maîtreases qui avec ses amis, et les vies de Daubigné, Mornay, Bassompière, Lesdiguières et Crillon; par Ravez, 1 fort vol. in-8. Paris, 1824. 6 fr.
- HISTOIRE POLITIQUE DU PAPE PIE VII, avec une notice sur l'élection de Léon XII; par M. Graber, suivic de l'État religieux de la France et de l'Europe, à l'égard de la Cour de Rome; par M. de Prade. 1 vol. in-8°. Paris, 1835. 7 fr.
- VOYAGE D'UN OFFICIER FRANÇAIS EN CALABRE, propre à faire connaître l'état moderne et ancien de la Calabre, par le colonel \*\*\*, 1 vol. in-8°. Paris, 1825. 4 fr.
- VOYAGE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, ou observations sur la société, les mœurs, les usages et le gouvernement de ce pays, recueillies en 1818, 1819 et 1820; traduit de l'anglais de miss Waigar, sur la deuxième édition, par M. J. T. Paissor, 2 vol in-8.
- MÉMOIRES HISTORIQUES DE FRÉDÉRIC II, dit le Grand, comprenant les matinées du Roi de Prusse; quelques particularités sur sa vie unilitaire, privée et litteraire : ses opuscules littéraire; la retainon du sége d'Asoph, par la Rouerse et des des relations de la Rouerse de Postdani précédés d'une préface très-curieuse euvoyée de Berlin; publisé par P. R. Aucus: s fort vol. 1:88-8:838\* 7fr. 5ec.
- CONTRE-RÉVOLUTION EN FRANCE (de la), ou de la restauration de l'ancienne noblesse et des anciennes supériorités sociales dans la France nouvelle; par M. GANLIE. 1 volume in-S. 5 fr.
- CONSIDÉRATIONS sur les dernières révolutions de l'Europe; par le marquis de Salvo. 1 vol. in-8. Paris, 1824. 3 fr.
- PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT POLITIQUE, avec l'esprit de l'Europe et avec la monarchie constitutionnelle; par M. Pacès, ancien magistrat. 1 vol. in-8. 6 fr.
- DU PRINCIPE CONSERVATEUR, ou de la liberté considérée sous le rapport de la justice et du jury; par le chevalier Mézard. 1 volume in-8. 5 fi.

| (13)                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OEUVRES POLITIQUES DE M. DE PRADT. 17 vol. in-8.<br>Paris, 1828. 100 fr.<br>Cette collection se compose :           |
| - Jésuitisme (du) ancien et moderne; deuxième édition. I volume                                                     |
| in-8. 7 fr. 50 c.                                                                                                   |
| - Affaire de la loi des élections; deuxième édition. 1 vol. in-8.<br>6 fr.                                          |
| - Proces DE M. DE PRADT, pour l'affaire de la<br>loi des élections                                                  |
| - Perir Carrenisme à l'usage des Français,<br>sur les affaires de leur pays ; deuxième édit                         |
| - PROCRÉS DU GOUVERNEMENT représentatif en<br>France                                                                |
| - LETTRES à l'électeur de Paris 1 vol., 7 fr. 50 c.                                                                 |
| - Préliminaires de la session de 1827                                                                               |
| - Europe (l') après le congrès d'Aix-la-Chapelle. 1 vol. 6 fr.                                                      |
| - EUROPE (1') par rapport à la Grèce et à la réformation de la Turquie. 1 vol. 5 fr.                                |
| - Parallèle de la puissance anglaise et russe, suivi d'un aperçu sur la Grèce; deux. édit 1 vol., 7 fr. 50 c.       |
| - Belgique (de la) depuis 1789 jusqu'à 1794.                                                                        |
| - EXTENT de l'introduction à l'histoire de Charles-Quint, et précis des troubles civils de Castille. 1 vol., 8 fr.  |
| - Garanties à demander à l'Espagne                                                                                  |
| - EUROPE (l') et AMÉRIQUE (l') depuis le congrès d'Aix-la-Cha-<br>pelle, 2 vol. in-8.                               |
| — ЕUROPE (1') et Аме́яіque (1') en 1822 et 1823. 2 volumes in-8.                                                    |
| - Vaat système de l'Europe, relativement à l'Amérique et à la<br>Grèce, i vol. 5 fr.                                |
| - CONCORDAT de l'Amérique avec Rome. 1 vol., 1827. 5 fr. 50 c.                                                      |
| - TROIS DERRIERS (les) mois de l'Amérique<br>méridionale et du Brésil. Troisième édition                            |
| - Examen du Plan présenté aux cortès pour la 1 vol., 6 fr. reconnaissance de l'indépendance de l'Amérique espagnole |
| - Prices relatives à Saint-Domingue et à l'A-<br>mérique                                                            |
| - Congrès de Panama                                                                                                 |
| - ÉTAT RELIGIEUX de la France et de l'Europe à l'égard de la cour de Rome                                           |
| - Congres Dr Carlsbad                                                                                               |
|                                                                                                                     |

- MINERVE FRANÇAISE (Collection complete deta); par MM BERSANE CONTANT, EVAISTE DEMOUTE, FEIRER, JAY, JOUY, LIGERTELE AIDÉ, TASOY, PAGDÉ, etc., etc. 9 gros volumes in-8 de près de 700 pages chacun, brochés, étiquetés et ornés des neul portraits des rédacteurs.

  136 fr.

  70x, 0, veus divernant les auméros de sette important Collection. 1 fr. 50 c.
- MÉLANGES POLITIQUES ET HISTORIQUES relatifs aux événemens contemporains; par MM. BENJAMIN CONSTANT, GANLLE, etc. 3 forts vol. in-8.

### LIVERS D'ASSORTIMENT.

- ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE DES VOTAGES, contenant ce qu'il y a de plus remarquable dans les pays où les voyageurs ont pénétré, etc.; par La Harre; nouvelle édition. 24 vol. in-8 ornés de gravures et d'un bel atlas in-fol. Paris, 1826. 144 fr.
- ABRÉGE DES VOYAGES MODERNES, depuis 1780 jusqu'à nos jours, contenant ce qu'il y a de plus remarquable dans les pays ou les voyageurs ont pénétré, par M. Evaris. 14 forts vol. in-8., ornés de jolies gravures. Paris, 1824.
- ADOLPHE, anecdote trouvée dans les papiers d'un inconnu; par M. Benjamin Constant, député, i vol. in-12, pap. fin. 3 fit. 50 c.
- ALLEMAGNE (de l'); par madame de STAEL; nouvelle édition. 2 gros vol. in-12. Paris., TREDTTEL, 1820. 6 ft.
- OEUVRES SPIRITUELLES DE FÉNÉLON, nouvelle édition augmentée de son Traité de l'existence de Dieu, et de ses Lettres sur la Religion. 4 gros vol. in-12. Paris, 1827. 12 fr.
- ANTHOLOGIE (NOUVELLE), ou Choix de chansons anciennes et modernes, publiées par L. Clarze; deuxième édition. 3 jolis vol. in-18 imprimés sur beau papier vélin, et ornés de jolies gravnes. Paris, 1828.
- ARCHITECTURE DE BULLET, ou le Bullet de la ville et de la campagne. 1 fort vol. in-12 avec planches. 7 fr. 50 c.
- ARITHMÉTIQUE DE BEZOUT, suivie des principes fondamentaux de l'arithmétique, des règles nécessaires au commerce, etc.; par Perakab. 1 vol. in-8. Paris, 8822. 3 fr.
- ART DE LEVER LES PLANS, du lavis et du nivellement, enseigné en 20 leçons; par TRIOLLET; troisième édition. 1 vol. in-12, avec 600 figures. 1828. 7 fr.
- ASTRONOMIE en 22 leçons, et sans le secours des mathématiques; cinquième édition. 1 vol. in-12 avec planches. 7 fr.

- ATLAS GEOGRAPHIQUE de toutes les parties du monde, dressé d'après les derniers traités de paix et les relations récentes des voyageurs; par M. Pennor. 1 vol. in-4 cartonné à la Bradel. Paris, 1524.
- ATLAS HISTORIQUE, chronologique et géographique; par LESAGE (comte de LAS-CASAS). 1 vol. in-folio, cartonné à l'anglaise, dos en maroquin; dernière édition.
- ATLAS POURL'HISTOIRE DES DUCS DE BOURGOGNE; par M. DE BARNTR, composé de 20 portraits et 24 plans de batailles, vues, cartes, dessinés et gravés par nos meilleurs artistes; 8 livraisons in-4. Prix de chaque livraison, 5 fr.
- AVENTURES DE ROBINSON CRUSCÉ, trad. del'anglais. 2 vol. in-12, ornés de 12 jolies figures. Paris, 1827. 7 fr.
- AVENTURES DE TÉLÉMAQUE, suivies des aventures d'Aristonous; par Féréton. 2 vol. in-8., ornés d'un portrait. Paris, 1826.
- Le même ouvrage, jolie édition, 2 forts vol. in-12 ornés de treize jolies gravures. Paris, 1825.
- BEAUTÉS DE LA BIOGRAPHIE FRANCAISE, ou portraits historiques et moraux des Français célèbres ou fameux. 2 vol. iu-12, ornés de 16 portraits. Paris, 1826. 6 fr.
- CAMBISTE UNIVERSEL (le), ou Traité complet des changes, banques, monnaies, poids et mesnres de toutes les nations commerçantes et de leurs colonies; par RELLER. 2 vol. in-4 42 fr.
- CANTIQUES DE SAINT-SULPICE (nouveau choix des); nouvelle édition, considérablement augmentée, imprimée sur papier blanc. 1 vol. in-18 de 400 pages, 1827.
- -- Le même avec les airs en musique, gravés en taille-douce et ornés d'une jolie gravure.

  2 fr. 50 c.
  CHANSONS ET POÉSIES diverses; par Désaugiers; sixième édi-
- tion, augmentée d'un volume inédit, ornée de vignettes, d'un facsimile et d'un portrait. 4 vol. in-18, grand papier vélin. Paris, Ladvocat.
- CHIMIE en 26 legons; par M. PAYRN; troisième édition. 1 fort vol. in-12, avec planches. 7 fr.
- CODE CIVIL, manuel de la politesse, du ton, des manières de la bonne compagnie, etc.; par l'auteur du Code gourmand; troisième édition. 1 fort joli volume in-18, papier vélin, orné d'une jolie gravure. Paris, 1828. 3 fr. 50 c.
- CODE GOURMAND, Manuel complet de gastronomie, contenant les lois, règles, applications et exemples de l'art de bien vivre; par M. H. Raisson; 3º édition. 1 joli vol. in-18, orné d'une vignette. Paris, 1828. 3 fr. 50 c.

- COLLECTION DE 160 GRAVURES pour les Œuvres de Voltaire, dessinées par Morkau jeune, et publiées par M. RROUARD. 1n-8; au lieu de 120 fr. 80 fr.
- COLLECTION DE 40 PORTRAITS authentiques gravés par A. TARDIEU. 10 livr. in-8, gr. pap. vél., pour le Plutarque. 50 fr.
- COMTE DE VALMONT (le), ou les Égaremens de la raison; par M. l'abbé Gianne; nouvelle édition, imprimée sur beau papier fin. 6 vol. in-12, ornés de belles gravures de Dévéria, Migneret, etc. Paris, 1827.
- CONTES MILITAIRES, par LOMBARD, de Langres; cinquième édition, augmentée de huit contes inédits. 1 joli vol. in-18. Paris, 1828. 4 fr.
- CORNEILLE (CHEFS-D'OEUVRE DE P. ET TH.), avec les examens de Laharpe, précédés de la vie de P. Corneille, par Fontenelle, et de son éloge, par Gaillard. 4 vol. in-8.
  - Le même ouvrage, édition portative. 1 vol. in-8, grand papier vélin satiné. 12 fr.
- CORRESPONDANCE SÉCRÈTE ET POLITIQUE de madame de Maintenon et de madame la princesse des Urains, sur l'histoire du temps. Lettres inédites extraites des manuscrit de la bibliothèque de M. le due de Choiseul, pair de France. 4 vol. in-8. Paris, Bossange, 1836.
  - COURS DU STYLE DIPLOMATIQUE; par MEISEL. 2 forts vol. in-8. Paris, 1826.
  - CUISINIER PARISIEN (l'art du), contenant la cuisine, la charcuterie, la pâtisserie, l'affice, la conduite de la cave, etc.; par Albert; nouvelle édition. 1 vol. in-8, figures. Paris, 1827. 6 fr.
  - DELPHINE; par Mad. DE STARL. 3 v. in-12, éd. de Treuttel. 9 fr.
  - DICTIONNAIRE FRANÇAIS, avec la prononciation; par Cart-\*\*RAU; 7° édition, augmentée d'un Dictionnaire de géographie. 1 fort vol. in-12. Paris. 7 fr. 50 c.
  - DICTIONNAIRE FRANCAIS, avec la prononciation figurée; par GATTEL; 4° édition, revue et augmentée. 2 gros vol. in-8°, grand / papier. 1827. 24 fr.
  - DICTIONNAIRE FRANCAIS portatif, ou Manuel d'orthographe; par Marguere. 1 fort vol. in-18.
  - DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE DE LA FRANCE; par Félix Lallement. 1 fort vol. in-32, gr. pap. vél. sat., orné d'une jolie carte coloriée. Paris, 1828. 4 fr.

- DIGTIONNAIRE HISTORIQUE, contenant l'histoire abrégée de tous les hommes qui se sont fait un nom par leurs talens, leurs vertus ou leurs crimes, etc.; par LADVOGAT; nouvelle édition augmentée par Lactere. 5 gros vol. in-8. Paris, 1822. 56 fr.
- HISTOIRE UNIVERSELLE, ou tableau historique de toutes les nations du monde, etc.; par ANQUETIL. 12 vol. in-8°. Paris, 1825.

  60 fr.

  Le même ouvrage, 12 vol. in-12.

  36 fr.
- DOCUMENS HISTORIQUES sur la Hollande, par Louis BONA-FARTE, ex-roi de Hollande. 3 vol. in-8. 18 fr.
- ECOLIER (l'), ou Raoul et Victor; par Mad. Guizor. Ouvrage couronné par l'Académie. 4 vol. in-12 ornés de jolies gravures. Paris, 1828.
- ELEMENS DE L'HISTOIRE DE FRANCE, par l'abbé Millor, enrichie des recherches de l'abbé Duos, Mearz et de Trooter, sur les Gaules, repris et continués depuis Louis XV jusqu'en 1824, par M. Buret de Loncemens, 12º édition. 5 forts vol. in=12, ornnés de joites gravures. Paris, 1824.
- OEUVRES DE A. LAMARTINE (COMPLITES); nouvelle et belle édition, avec une notice par Charles Nodies. 2 vol. in-8°, 'et une livraison de belles vignettes. 36 fr.
- Le même ouvrage, 4 vol. in-18. Grand papier, figures. 18 fr.
- ESSAI HISTORIQUE sur la puissance temporelle des Papes, et sur l'abus qu'ils ont fait de leur ministère spirituel; per Daunou. Quatrième édition. 2 vol. in-8.

  ESSAIS DE MONTAIGNE; nouvelle édition, avec des sommaires
  - analytiques, et les notes de tous les commentateurs, précédés d'une notice sur la vie de Montaigne. 6 vol. in-8, beau papier. Paris, 1828. 36 fr.
  - -Le même ouvrage, jolie édition, avec une notice, par VILLEMAIN. 8 vol. in-18. Paris, Didot. 24 fr.
  - ESPRIT DE LA LIGUE (l'), ou Histoire des troubles de France pendant les XVI et XVII siècles; par Anqueril. 4 vol. in-18. Paris, 1824.
- ESQUISSES DE LA RÉVOLUTION FRANCAISE, depuis la convocation des états-généraux jusqu'à la restauration; par Dutaure. 6 vol. en 12 livraisons in-8, ornés de 108 belles gravures; deuxième édition, i 825.
- FABLES DE FLORIAN, nouvelle et très-jolie édition. 1 vol in-18, papier vélin, orné de belles gravures. 5 fr.
- LETTRES DE MADAME DE SÉVIGNÉ, de sa famille et de ses amis, etc. 15 vol. iu-18. 27 fr.

- FABLES DE LAFONTAINE; nouvelle et belle édition, avec un éloge; par Chamvoar. 2 vol. in-8., imprimés sur beau papier cavalier vélin, ornés d'un beau portrait:
- -Le même ouvrage, avec 12 belles gravures d'après Bergeret. 24 fr.
- VOCABULAIRE FRANCAIS, d'après l'Académie, Wailly, etc.: nouvelle édition très-correcte. 1 gros vol. in-8°. 1828. 7 fr.
- GUIDE DE LA MÉNAGÈRE, ou Manuel de la maîtresse de maison, contenant tout ce qu'il est nécessaire de savoir pour administrer sa fortune et conduire sa maison avec ordre, convenance et économie; par Mad. DEMARSON. 2 gros vol. in-12. 1838. 8 fr.
- HISTOIRE DE LA CONQUÈTE DE L'ANGLETERRE par les Normands : par Aug. THIERRY ; deuxième édition. 4 vol. in-8 avec cartes. 1828.
- HISTOIRE DES DUCS DE BOURGOGNE, de la maison de Valois, 1364-1477; par M. de Baraste; quatrième édition. 13 vol. in-8. 1827. 84 fr.
- HISTOIRE D'ESPAGNE, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours; traduite de l'Espagnol d'Asgargota. 2 vol. in-8. Paris, 1824.
- HISTOIRE DE FRANCE pendant le dix-huitième siècle; par Charles Lacarret, un membre de l'Institut, professeur d'histoire à l'Académie de Paris; quatrième édition. 14 vol. in-8. 98 fis. —Séparément les tomes 7 à 14. 55 fr.
- HISTOIRE DES FRANCAIS, par Simonde de Sismonde. 9 vol. in-8. Paris, Treuttel et Wurtz. 69 fr.
- HISTOIRE DES GAULOIS, depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'entière soumission de la Gaule à la domination romaine; par A. TRIERNY. 5 forts vol. in-S. Paris, 1828.
- OETURES DE THOMAS REID, chef de l'école écossaise, publiées par Th. Journaor, avec des fragmens de M. ROYER-COLLARD, 6 vol. in-3°. Prix du vol. 7 fr.
- ESSAI SUR L'HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE EN FRANCE au XIX° siècle; par Daminon. 2 vol. in-8°. 2° édit. 1828.
- OEUVRES DE BEAUMARCHAIS(comrafts), précédés d'une notice biographique et littéraire; nouvelle et belle édition. 6 vol. in-8-, ornés de très-belles gravures. 1828. 56 fr.
- COLLECTION DE VINGT PORTRAITS du siècle de Louis XIV, que l'on peut joindre aux Lettres de Sévigné. Chaque portrait est accompagué d'une notice historique. 1 vol. in-8°. 20 fr.

- HISTOIRE DE NAPOLEON, d'après lui-même; par Léonard Garrois; quatrième édition. 1 fort vol. in-8, beau pap., orués de portraits et gravures. 1828.
- HISTOIRE DE NAPOLÉON ET DE LA GRANDE ARMÉE pendant l'année 1812; par M. le comte pe Ségur. 2 vol. in-8, avec portraits et cartes.
- HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE, par MICKET; troisième édition. 2 vol. în-8. Paris, Didot. 14 fr.
- HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE; par A. THERS. 2° édit., 10 vol. in-8. Paris, 1828. 70 fr.
- HISTOIRE DES RÉVOLUTIONS DE FRANCE; par Prunnomme père; nouvelle édition, revue et augmentée. 12 forts vol. in-12. Paris, 1825. 36 fr.
- HISTOIRE DES RÉVOLUTIONS DES DEUX AMÉRIQUES, depuis les premières découvertes par les Européens, jusqu'à nos jours; par M. DUFEY, avocat. 4 forts vol. in-18, Paris, 1827. 12 fr.
- HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION HELVÉTIQUE, par M. RAGUL-ROCHETTE. 1 vol. in-8. 1824. 8 fr.
- IMITATION DE JESUS-CHRIST, trad. nouv. 1 vol. in-52, très-'jolie édit. encadrée, pap. vél., ornée de 6 charm. grav. 3 fr. 50 c. JÉRUSALEM DELIVRÉE, traduite par le prince Lebaux. 2 vol.
- in-12; jolie édit. ornée de 25 fig. Paris, 1827. 6 fr.

   Le même ouvrage, 2 forts vol. in-18. 4 fr.
- JEUNES VOYAGEURS EN FRANCE (les), voyage historique, pittoresque et géographique; par Derrisc. 6 forts vol. in-18, grand raisin fin, ornée de 85 joiles gravures, offrant les cartes colories, et de 12 joiles vues à l'aquatinta. En tout, 100 figures. Paris, 1897.
- JEUNES VOYAGEURS EN ANGLETERRE (les), on Description historique et topographique du royaume-uni de la Grande-Bretagne; par Dreprisc, 6 vol. in-18, papier grand-raisin fin, ornes de 75 jolies gravures. Paris, 1824. JOURNAL DE CHRISTINE, entretiens d'un père avec sa fille:
- par M. SCHALEACHER. 1 vol. in-8 obl., cartonné, orné de jolies gravures. Paris, Bossange. 10 fr. LETTRES A SOPHIE, sur la physique, la chimie et l'histoire
- naturelle; par Louis-Aints-Marin; nouvelle et très-belle édition. 2 vol. in-8 ornés de six belles gravures en couleur. Paris, Lefèvre. 24 fr.
- Le méme ouvrage, 2 vol. in-8 sans fig.

15 fr.

- LETTRES CHOISIES DE MESDAMES DE SÉVIGNÉ, de Grignan, de Simiame et de Maintenon. 3 vol. in-18; jolie édition de Bossange.
- LETTRES SUR LES RÉVOLUTIONS DU GLOBE, par A. Reatrand; 3° édition, augmentée. 1 vol. in-18, papier fin satiné, orné de planches. 1828. 4 fr. 25 c.
- LIVRE (le) UNIQUE, ou Nouveau choix d'anecdotes, propres 'à former et à orner la mémoire des jeunes gens, etc.; par M. Mx-zerer. 2 gros vol. in-12. Paris, 1824. 7 fr. 50 c.
- LONDRES ET L'ANGLETERRE, ouvrage dédié à la jeunesse. 1 vol. in-12, orné de jolies viguettes gravées sur acier à Londres. Paris, Bossange.
- LOUIS XII ET FRANÇOIS I", ou Mémoires pour servir à une nouvelle histoire de leur règne, auvis d'appendices comprenant une discussion entre M. le comte Daru et l'auteur, concernant la réunion de la Bretagne à la France; par le comte P.-L. RORDERER, Paris, 1866. 2 vol. in-8 ornés de fac-simile.
- MANUEL DU BIBLIOPHILE, ou Traité du choix des livres, indiquant les meilleurs ouvrages, les jugemens des critiques, etc., par M. PEIGNOT: deuxième édit. 2 forts vol. in-8.
- MANUEL DE LA JEUNE FEMME, contenant tout ce qu'il est au utile de savoir pour diriger un ménage; par Madame Clémence pa G\*\*\*. 1 joli vol. in-18 orné d'une jol. grav. 1828. 3 fr. 50 c.
- MAXIMES DE LA ROCHEFOUCAULT; jolie édition imprimée par Didot. 1 vol. in-18 avec portrait. 2 fr. 50 c.
- MÉMOIRES DE GRAMMONT; par Hamilton; belle édition.

  1 fort vol. in-8, papier vélin, portraits. 1825. 10 fr.
- MÉMOIRES DE MADAME DE GENLIS sur le dix-huitième siècle et la révolution française. 10 vol. in-8, ornés de portraits et fac-simile. 70 fr.
- MÉMOIRES, CORRESPONDANCE ET OPUSCULES INÉ-DITS de Paul-Louis COURIER. 2 vol. in-8º. Paris, 1828. 14 fr.
- \*\*\*CODE DE LA TOILETTE, manuel complet d'élégance et d'hy-
- giène; par l'Auteur du Code civil. 1 vol. in-18, orné d'une jolie gravure. 1828. 5 fr. 50 v. MÉRITE DES FEMMES (le), par LECOUVÉ; jolie édition de Janet.
- 1 vol. in-18, fig. 2 fr. 50 c.

  —Le même ouvrage; édition de luxe, ornée de 5 belles gravures.
  1 vol in-18. Paris , Janet. 5 fr.

- MILLE ET UN JOURS (les), contes orientaux, traduits du ture, du bersan et de l'arabe; par Prit-de-la-Goox, Galana, Candonne, Chawis, Cazorite, etc., avec une notice par M. Colling de Plance. 5 beaux vol. in-8, ornés de 10 belles gravures. Paris, 1827.
- MILLE ET UNE NUITS, contes arabes, traduits en français, par GALAND. 8 vol. in-18 ornés de fig. 16 fr.
- MYTHOLOGIE DE LA JEUNESSE, contenant les divinités du premier et du second ordre, les héros. les divinités, étc., un abrégé de la vie des poètes; par madame Tarbieu Denesle; 3º édit. 2 forts vol. in-12, avec 83 figures. Paris, 1826. 7 fr.50 c.
  - NAPOLÉONET LA GRANDE ARMÉE EN RUSSIE, ou Examen critique de l'ouvrage de M. le comte de Ségur; par le général Gourgaud. 2 vol. in-18; quatrième édition. Paris, 1827. 8 fr.
- GEUVRES DE BEAUMARCHAIS (CROISIES). 5 vol. in-52, gr. pap. vél., ornés de jolies grav. de Desenne.
- OEUVRES DE BERQUIN (complètes), mises en ordre par Réchault-Warrin. 28 vol. in-18, ornés de 112 figures. Paris, 1822. 36 fr.
- OEUVRES DE BERTIN, avec des notes et des variantes; nouvelle édition imprimée sur beau papier fin. 1 vol. in-S, otné d'une belle gravure.

  7 fr.
  OEUVRES DE BOILEAU (confeitres); nouvelle et jolie édition,
- imprimée sur papier fin, par Didot. 4 vol. in-18. Paris, 1826.

  Le même ouvrage, belle édition portative, publice par DESORR.
- 1 vol. in-8, grand papier, orné d'un portrait. 20 fr.
  OEUVRES DE M. BOUILLY. 12 vol. in-12 ornés de jolies gra-
- vures. 64 ff.

   Contes a ma fille. 2 vol. in-12, fig. 10 fr.
- Conseils a ma fille, 2 vol. in-12, fig. 10
- Encouragemens de la jeunesse. 2 vol. in-12, fig. 10 fr.
- Jeunes femmes. 2 vol. in-12, fig.
- OEUVRES DE LORD BYRON (COMPLÈTES); quatrième édition, revue et corrigée par M. Pichot. 8 forts vol. in-8, ornés de 25 belles
  - gravures, et imprimés par Didot. Paris, Ladvocat. 72 fr.

     Le même ouvrage, 20 vol. in-18, grand-raisin vélin satiné, ornés
    de belles gravures. 80 fr.

- GEUTRES DE CABANIS (complètes et inédites), accompagnées d'une Notice sur sa vie et ses ouvrages; par Thukot. 5 vol. in-8. Paris, Bossange. 35 fr.
- OEUVRES DE CANOVA, recueil de gravures au trait, d'après ses statués et ses bas-reliefs, exécutées par M. Reveix, avec un teste et un essai sur sa vie; par de Latoucas. 20 livraison in-4. Paris, 1827.
- OEUVRES DE MADAME COTTIN (complètes); nouvelle édition, avec une Notice sur la viu et les écrits de l'auteur, ornée de belles gravures. 8 vol. in-12, ornés de jolies gravures.
  - Le même ouvrage; jolie édition de Didot, 9 vol. in-18, 22 fr. 50 c.
- OPUVRES DE PLÉCHIER (complètes); nouvelle et belle édition. 10 vol. in-8, imprimés sur papier fin satiné, orné d'un portrait. 1827. 60 fr.
- HISTOIRE DES NAUFRAGES, ou relations les plus intéressantes des naufrages, nouvelle édition augmentée; par M. Evaris. 3 forts vol. in-12, oraés de jolies gravures. Paris, 1828. 9fr.
- DICTIONNAIRE HISTORIQUE, abrégé des personnages illustres, fameux de tous les siècles, etc.; par PEICROY. 4 vol. in-8°, Paris, 1821. 30 fr.
- OEUVRES DE LA FONTAINE, nouvelle édition, avec les notes de tous les commentateurs, et des notices. 6 vol. in-8, beau pap. Paris, 1826.
- --- Le méme ouvrage, belle édition, en un seul vol. in-8 sur grand pap. vél., avec 30 vign. de Thompson. Paris, 1827. 24 fr. OEUVRES D'HOMÈRE, ou l'Iliade et l'Odyssée, traduites en
- in-8. Paris, Sautelet. 24 fr.

  OEUVRES D'HOMERE, l'Iliade et l'Odyssée; trad. du grec par
- la prince Lebrus. 4 vol. in-12. Paris, 1827.

  OEUVRES DE LEBRUN, publices par Ginguras. 4 vol. in-8, avec
- portrait. 24 fr.

  OEUVRES CHOISIES DE LEBRUN; nouvelle édition, avec les odes républicaires et patriotiques de l'auteur. 2 vol. in-18. Paris.
- 1828. 6fr.
  OEUVRES DE LEGOUVE (COMPLETES); nouvelle et très-belle
- OEUVRES DE LEGOUVE (COMPLÈTES); nouvelle et très-belle édition. 3 forts volumes in-8, ornés de belles gravures de Desenne; Dévéria. Paris, 1827. 24 fr.

- OLUVRES DE LESAGE ET PREVOST (complètés), précédées des éloges de Lesage; par MM. MALITOURE et PATIS. 55 forts vol. in-8 ornés de 114 belles figures et de musique. Paris, 1824. 330 fr.
- OEUVRES COMPLÈTES DE MASSILLON. (édit. stéréotype.) 14 forts vol. in-18. 28 fr.
  - Le même ouvrage, 15 vol. in-12, jolie édition. 45 fr.
- OEUVRES DE MILLEVOYE (compaires); nouvelle et belle édit. 4 vol. in-8, beau papier fin, orné d'un beau portrait. Paris, 1827.
- OEUVRES DE MOLIÈRE (complétes), avec un commentaire, un discours et une vie de Molière; par M. Acont. 9 vol. iu-8, imprimés par-Bidot, sur papier superfin, ornés de 17 superbes grav. d'après Horace Verner. Paris, Deseèr.
- OEUVRES DE MOLIÈRE (complètes), avec un Commentaire historique et littéraire, précédées du tableau des mœurs du dixseptième siècle et de la vie de Molière; par Pritrot. 6 vol. in-8, beau papier, ornés de 73 gravares. Paris, 1828.
- Le méme ouvrage, avec une Notice par M. Aucus. 8 vol. in-18, joire édition, imprintée par Didot, et ornée de 8 jolies gravures.
   Paris, 1823.
- OEUVRES DE MONTESQUIEU, avec éloges, commentaires, notes, etc.; par MM. Destruit de Trice, Villemais, Walcersars, Vollemais, etc.; piouvelle édition ; imprimée sur beau papier. 8 vol. in-5, ornée d'un portrait. 1827. 48 fr. Le même ouvrigue. 8 vol. in-12, avec carte et port. 20 fr.
- OEUVRES CHOISIES DE NAPOLEON, contenant les extraits des Mémoires de MM. Gonrgand, Montholon, Las-Cases, O'Mémra, etc. 4 forts vol. in-32. Paris, 1827.
- OEUVRES DE PLUTARQUE; Vies des noumes illustres, trad. par Amyor; nouvelle édition, svec les notes de tous les commentateurs, des notices, etc., imprimées sur beau papier. 12 forts vel. in-8. Paris, Dupont.
- Le même ouvrage, avec 10 livraisons formant 40 portraits authentiques, gravés par A. Tardiro.
   102 fr.
- OEUVRES DE RACINE; nouvelle et jolie édition. 3 vol. in-12, ornée de treize jolies grav. Paris, 1827.
- Le même ouvrage, 4 vol. in-18, fig., édit. ord. 7 fr. 50 c.
- OEUVRES DE ROLLIN (CONFLÎTES); nouvelle édition, avec des notes historiques par M. LETHORNE. 30 vol. in-8, et un bel aclas in-4. Paris, Didot.
- CONTES MORAUX, par Marmontes. 6 vol. in-18, ornés de fig.

- OEUVRES DE J. B. ROUSSÉAU; nouvelle édition, avec un Essel sur la vie de l'auteur, par M. AMAR. 5 vol. in-8, portrait. Paris, Lefebyre. 35 fr.
- OUVRES DE J.-J. ROUSSEAU (completes); nouvelle édition, suivies d'un Commentaire, par M. Archan 21 vol. in-18, papier fin satiné, ornes de jolies vignettes de Moreau, Leroux, Dévéria, etc.
  70 fr.
- OEUVRES DE MADAME DE STAEL (complètes), publiées par son fils, précédées d'une Notice, par madame Necker de Saussure. 17 vol. in-12. Paris, Treuttel.
- OEUVRES DE TAGITE, traduites de Dureau-Delamalle, avec la texte; en regard. 6. vol. in-8, avec carte. Paris, Michaud. 36 fr.
- OEUVRES DE WALTER-SCOTT (complères); nouvelle édit.
  140 vol. in-12.

  Chaque ouvrage se vend séparément à raison de 5 fr. le vol.
- CONFISEUR ROYAL (le), ou l'art du confiseur; 8° édition. 1 vol. in-10. avec planches.
- PAUL ET VIRGINIE, par BERNARDIN DE ST. PIERRE; nouvelle edition, imprimée par Didot sur papier fin. 1 vol. in-18, fig. 2 fr. —Le méme ouveage; édition de luxe, ornée de 5 très-belles gravures. 1 vol. in-18. Paris, Jamet.
  - PETIT VOYAGEUR EN ÉGYPTE (le) et en Nubie, extrait des yoyages de Belzoni, mis à la portée de la jeunesse. 1 vol. in-12 orné d'un grand nombre de jolies gravures. Paris, Bossange. 5 fr.
  - PHYSIQUE en 20 lecons; troisième édition, par PAYEN. 1 fort vol.
- PROVERBES ET COMEDIES posthumes de Carmonter, précédés d'une notice par Mad. de Genes. 3 vol. in-8. Paris, Ladvocat.
  21 fr.
- PROVERBES DRAMATIQUES; par M. Th. LECLERGO. Cinquième édition. 6 vol. in-8. Paris, 1828. 39 fr.
  - Le même ouvrage, 7 vol. in-18, grand-raisin. 28 fr.
- PROVINCIALES (les) ET LER PENSÉES DE PASCAL; nouvelle édition augmentée par M. Francois de Neuvernatzeu, des remarques de Voltaire et de Condorcet, d'une notice par M. Villemain, et d'une table imprimée sur beau papier fin. 2 forts vol. in-8. Paris, 1328.

- RECHERCHES SUR L'HISTOIRE ANCIENNE; par Volett; nouvelle édition. 2 vol. in-8 ornés de planehes. 14 fr.
- RECUEIL DE FADAISES, composé sur la montagne, à l'usage des habitans de la plaine; par l'auteur du manuserit de feu M. Jénome. Paris, 1826. 2 vol. in-8.
- LETTRES DE MADAME DE SÉVIGNÉ, de sa famille et de ses amis, ave les notices et les notes; par MM. se Mostrusqué et de Surs-Suriv; édition augmentée de lettres inédites des Mémoires de M. de Coillanges. 1 vol. in-3º, impr. par Didot sur beau papier, avec 8 portraits, 15 vues, 10 fac-similée Paris, Blaise.
- TABLEAU DE LA LITTÉRATURE au dix-huitième siècle; par M. DE BARANZE, pair de France; 4° édition. 1 vol. in-8°. Paris, Ladvoeste 7 fr.
- THÉATRE DES GRECS (complet), traduit par le P. Brunot, édition revue et augmentée par RAOUL-ROCHETTE, imprimée sur beau papier fin. 16 vol. in-8, ornés de 24 belles gravures. 96 fr.
- THEATRE DES LATINS (complet), traduit avec le texte en regard; par Levér, et niis en ordre par Amaury-Duval. 15 vol. in-8.
  Paris, 1821.

  90 fr.
- VIE DE FAUBLAS, par Louver; nouvelle et jolie édition. 4 forts vol. in-32, ornés de jolies gravures. 10 fr.
- VIES DES HOMMES ILLUSTRES DE PLUTARQUE, trad. en français par M. Dacha, avec les portraits d'après l'antique, etc. 15 gros vol. in-18. 57 fr. 50 c. — Le méme ouvrage, 15 forts vol. in-12 avec les portr. 48 fr.
- VOCABULAIRE FRANCAIS; par WAILLY; quatorzième édition. 1 gros vol. in-8. Paris, 1827.
- VOXAGE D'ANACHARSIS EN GRÈCE, par Barthelemy. 7 vol. in-8°, papier fin des Vosges, ornés de 7 gravures et 1 atlas in-4°. Paris, Ledoux, 1825. 84 fr.
- TOYAGE EN ITALIE, par L. Simond, auteur du Voyage en Suisse, etc. 2 vol. in-8°. 1828.
- VOYAGE EN ÉGYPTE ET EN SYRIE pendant les années 1783, 1784 et 1785, suivi de considérations sur les Russes et les Tures; par Volney. 2 vol. in-8, ornés de belles gravures et cartes. Didot, 16 fr.
- VOYAGE AUX ALPES ET EN ITALIE, contenant la description de ces contrées, etc.; par Albert Montemon; deuxième édition; revue et augmentée. 3 vol. in-18, ornés de jolies graures et carte. Paris, 1828.

VOYAGES DANS L'HINDOUSTAN, à Ceylem, en Abyssinie et en Egypte; par George Valentia; traduit de l'anglais par Hannt. 4 vol. in-8, avec un bel atlas in-4. 42 fr.

### COPPLANERT.

- OEUVRES DE MAD. COTTIN (compléres); nouvelle et belle édition, avec une notice sur l'auteur. 5 forts vol. in-8 ornés de gravures.

  30 fr.
- OCUVRES DE MAD. RICCOBONI (computers); nouv. et belle édition, avec une notice sur l'auteur. 6 forts vol. in-8 ornés de belles gravures. 36 fr.
- BISTOIRE DE CHARLEMAGNE; par GAILLARD; nouv. édition, augmentée de la vie de Witikind-le-Grand, duc des Saxons. 2 vol. in-8.
- HISTOIRE DE FRANÇOIS Ier; par Gailland; nouv. édit. 5 vol. in-8 oraés d'un beau portrait. 50 fr.
- OEUVRES DE CLÉMENT MAROT; nouv. et belle édition, avec . nn essai sur la vie de l'auteur, des notes et un glossaire. 3 forts vol. in-8.
- TRAGÉDIES DE SÉNÉQUE, trad. de Levés, avec des notes; par MM. A. Duval, etc. 3 vol. in-8, pap. vél. 18 fr.
- ROMANS GREES, traduits par MM. Paul COURER, TROGNON, BECRON et autres hellenistes. 4 vol. in-8.
- AMOURS DU CHEVALIER DE FAUBLAS; par Louver. 4 vol. in-S.

  DE LA SAGESSE, trois livres; par Charron; nouv. et belle édition, publiée avec des sommaires et des notes; par AMAUR DUVA.
- 3 vol. in 8. Paris, 1828.

  CHEFS-D'OEUVRE DES THÉATRES ÉTRANGERS, traduits en français; par MM. AIGNAM, ANDRIEUX, DE BARANTE, VILLEMAIN,
- MEMOIRES DE MAD. ROLLAND; nouv. édition. 2 forts vol. in-18, avec portrait. 6 fr.
- BEBLIOTHEQUE DES VOYAGES, ou Histoire des voyages en Afrique, en Amérique, en Asie, d'après Lebertes par Durax. 8 vol, in-12, ornés d'un grand nombre de gravures coloriées. 40 fr.

## On vend séparément :

etc., etc. 25 vol. in-8, belle édition.

- L'Arrique, 2 vol. in-12, avec 24 grav. color. 10 fr.
   L'Amériour, 3 vol. in-12, avec grav. color. 15 fr.
- L'Asir, 3 vol. in-12, avec grav. color. 15 fr.
  - L'Asir, 3 vol. in-12, avec grav. color.

- ESQUISSE DE PHILOSOPHIE MORALE; par Dugald-Hewart; traduit de l'anglais par Th. Jourfroy.
- HISTOIRE DE NORMANDIE et des ducs de Normandie; par Or-DERIC VITAL et DE JUMIÉGE, publiée par M. GUIZOT. 5 vol. in-8, 1827. 35 fr.
- OEUVRES DE CHAMFORT; nouv. et belle édition, avec une notice par M. Anguis. 5 vol. in-8, 1826. 30 fr.
- OEUVRES DE SCHILLER (COMPLETES), trad.; belle édit. 6 vol. in-8, avec portrait. 36 fr.
- OEUVRES DE SHAKSPEARE, trad. par M. Guizor. 13 volumes in-8, portrait. 78 fr.
- OEUVRES DE FONTENELLE (complétes); nouv. et belle édit. 5 vol. in-8, 1826. 30 fr.
- OEUWRES DE DESTOUCHES (COMPLÉTES); nouv. édition, avec nne notice sur l'auteur. 6 gros vol. in-8, ornés de 12 grav. 42 fr.
- HISTOIRE DES ENVIRONS DE PARIS; par DULAURE, pour faire suite à l'Histoire de Paris. 14 vol. in-8, avec un grand nombre de Belles gravures. Paris, 1828.
- FABLES DE LA FONTAINE. 2 vol. in-32, pap. vélin, ornés de jolies grav. 6 fr.
- OEUVRES DE RACINE (COMPLÈTES); nouv. édit., avec une notice et des commentaires. 5 vol. in-8, 1828. ... '25 fr.
- OEUVRES DE RABAUT-SAINT-ÉTIENNE; nouv. édit., avec une notice sur l'auteur; par GOLLIN DE PLANCT. 2 vol. in-8, portrait.
- OEUVRES DE LUCE DE LANCIVAL; nouvelle et belle édition. 2 vol. in-8, ornés d'un portrait. Paris, 1826. 14 fr. DICTIONNAIRE D'ÉDUCATION MORALE, de sciences et de
- littérature; par M. CAPELLE; nouv. édition. 2 forts vol. in-8. 14 fr.
- DE L'ESPRIT; par HELVÉTIUS. 2 forts vol. in-18, jolie édit. 6 fr.
  PRINCE (le); par MACHIAVEL; trad. nouv. 1 vol. in-18. 3 fr.
- TRAITÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE, ou simple exposition de la manière dont se forment, se distribuent et se consomment les richesses; par J.-B. Sav; einquième édit. 3 vol. in-B. 18 fr.
- COURS COMPLET D'ÉCONOMIE POLITIQUE PRATIQUE, couvrage destiné à mettre sous les veux des bommes d'Eus, des propriétaires fonciers et des capitalistes, des savans, des agriculteurs, des maunifentiers, des négocians, et em général de tous les citoyens, l'économie des sociétés; par J.-B. Sar, auteur du Tratité et du Catechisme d'économie politiq ue, membre de la plupar des sociétés de l'Europe, 6 vol. in-S.

  Les deux premiers volumes sont en voate.

## Ouvrages en langues étrangères.

| As .              |      |       |          |          |          |         |
|-------------------|------|-------|----------|----------|----------|---------|
| ADVENTURES        | OF   | ROB   | INSON    | CRUSOE ; | nouvelle | édition |
| 2 vol. in-12. Pa: | ris, | 1825. | (anglais | .)       | 1.87     | `6 fr   |

ALFYERI, tragedie ed opere scelte. 6 vol. in-18. (italien.) 15 fr.

BIBLIOTECA di prose italiane, scelta e publicata ala A. Buttura.
10 vol. in-32, papier vélin et portraits. Paris, Bossange, 1827.

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPANOLA, por la real Academia española. Très-belle édition sur beau papier. 1 fort vol.

in-12. 1825.

12 fr:

DICTIONNAIRE ITALIEN-FRANCAIS et français-italien, rédigé sur tous les meilleurs dictionnaires des deux langues; par

digé sur tous les meilleurs dictionnaires des deux Jangues; par Barrin. 2 forts vol. in-16, beau papier. 10 fr. DICTIONNAIRE FRANCAIS-ANGLAIS et anglais-francais.

abrégé de Boyra; par Salmon; vingt-luitième édition, revue et augmentée de 5000 mots, par MM. Pain et Stone. 2 forts vol. in-8. Paris, 1827.

GRAMMAIRE ANGLAISE DE SIRET; nouvelle édition, augmentée de notes par MM. Poppleton et Boniface, etc. 1 506. in-8. Paris, 1827. 2 fr. 50 c.

HISTORY OF ENGLAND, by Hume and Smoller; belle édit. 13 vol. in-8, avec beaucoup de portraits, papier vélin, cartonné. London, 1824. (anglais.)

YOUNG'S NIGHTS. 1 vol. in-24; jolie édition, portrait et vign., papier vélin, cartonné. London. (anglais.) 4 fr.

LUSIADAS (os), poema epico de Camoras; três-jolie édition, imprimée par F. Didot. 1 vol. in-32, papier vélin, orné de deux jolies vignettes. (portugais.) 5 fr.

MILTON'S POETICAL works; jolie édition. 1 vol. in-24, papier vélin, cartonné, jolie vignette. London. (anglais.) 5 fr.

MAITRE D'ANGLAIS (EE), ou Grammaire raisonnée de la langue anglaise; par COBERT; nouvelle édition, revue par CHAMBADO et Fain. 1 gros vol. in-12. Paris, 1827.

3 fr. 50 c.

PETRARCA, Rime; jolie édition, papier vélin. 2 volumes in-32. (italien.) 4 fr.

SHAKSPEARE'S works; belle édition. 12 vol. in-12, pap. vél., cartouné. London, 1822. (anglais.) 80 fr. — Le même ouvrage, 12 vol. in-8, pap. vél. cart. 120 fr.

THOMPSON'S SEASONS; jolie édition. 1 vol. in-24, pap. vél., vignette, cartonné. London. (anglais.)

Imprimerle de Taot vá et Comp., rue Notre-Dame-des-Victoires, n. 16.

.



